#### PREMIER CONGRÈS INTERNATIONAL DE PSYCHIATRIE INFANTILE

PARIS, 24 Juillet au 1er Août 1937

III.

#### **RAPPORTS**

DE

#### PSYCHIATRIE JURIDIQUE

Imprimerie, 41 rue du Metz, LILLE

— 1937 —

## PREMIER RAPPORT

## La Débilité Mentale Comme cause de la Délinquance Infantile

par le Docteur A. MACÉ DE LÉPINAY Ancien Interne des Hopitaux de Paris Chef de Clinique à la Faculté

pans la société moderne, la conduite des individus est établie suivant certaines règles basées sur la morale, l'intérêt général, la tradition, et codifiées ensuite. Cette conduite individuelle n'est possible que si chaque homme comprend la tâche que la société attend de lui, est encadré et soutenu. C'est dire que l'acte anti-social que constitue un délit n'est pas un effet du hasard. L'intelligence est-elle anormale, l'individu est-il laissé à lui même, abandonné moralement et matériellement, le délit devient prévisible, il est logique. L'étude de la délinquance infantile est, à ce sujet, démonstrative. En effet, l'enfant ou l'adolescent qui n'a pas encore conquis sa place définitive dans la société a plus besoin qu'un adulte, riche de la maturité de son esprit et fortifié par l'expérience de la vie, des conditions qui permettent de vivre dans l'équilibre. Il lui faut une intelligence et un caractère normaux et il lui faut une famille.

De toute évidence, il n'est pas fatal qu'un jeune sujet, abandonné des siens ou débile mental, devienne un délinquant. Cependant, l'examen des très nombreux dossiers d'adolescents ayant pasé en Justice au cours de ces dernières années, et adressés au Patronage de l'Enfance et de l'Adolescence, nous a confirmé une fois de plus le rôle jumelé et presque indissociable du déséquilibre psychique et du déséquilibre social comme facteurs de délits.

Dans le travail que nous avons entrepris et que nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui devant vous, nous avons envisagé le facteur psychique de la délinquance sous l'angle volontairement étroit du niveau de l'intelligence et plus particulièrement de la débilité mentale. Cet angle limité a d'ailleurs un

cité de discernement. intérêt pratique indiscutable, car il pose le problème de la capa-

délinquant, la première question que nous nous posons toujours mental. Nous le savons d'abord en examinant les réponses aux est celle de savoir si le sujet est intelligent, ou s'il est un débile Donnons, tout d'abord, des chiffres. Termann légèrement modifiés, ensuite en parlant avec l'enfant tests de l'échelle métrique de Binet et Simon, et aux tests de Aussi, lorque nous ouvrons le dossier médical d'un mineur

de 670 mineurs délinquants de 13 à 18 ans. Sur ces 670 sujets de Neuro-Psychiâtrie Infantile, nous avons noté le niveau mental Sans avoir voulu faire état de tous les dossiers de la Clinique

ans et étaient donc, à notre avis, des débiles mentaux; - 184, ou 26, 7 % avaient un niveau mental inférieur à 10

- 486 ou 73, 3% avaient une intelligence supérieure à 10 ans

quance infantile. Ce fait, d'abord unanimement admis, a été entre 5 et 10 %. Donc, la débilité mentale prédispose à la délin tion habituelle des débiles, parmi les enfants les écoles, varie des débiles parmi les délinquants, puisqu'on sait que la proporquants et vont, au contraire, jusqu'à les croire supérieurs aux G. Mennens ne croient pas à la déficience intellectuelle des délinnon délinquants; mais certains auteurs tels que Carl Murchison, ce chiffre faible est pourtant 5 fois plus élevé que celui des débiles croyons-nous, contesté par certains auteurs. Burt, en donnant le chiffre de 7,6 % de débiles parmi les délinquants, admet que Une première constatation s'impose, c'est la proportion forte

valeur des tests, à l'imprécision des appréciations portées. évaluer l'intelligence, à l'opinion variable des auteurs sur la tient uniquement à la différence des procédés employés pour Il nous paraît très probable que la variété des statistiques

trouve acquise l'intelligence (13 ans, semble-t-il). Comme les des niveaux mentaux des enfants examinés à la Clinique sont notre maître, M. Heuyer, nous rappelons que les appréciations du mineur était plus grand. Aussi, fidèle à l'enseignement de aurions risqué d'avoir un quotient d'autant plus bas que l'âge mineurs examinés à la Clinique avaient tous plus de 13 ans, nous l'âge réel n'est un procédé possible qu'au-dessous de l'âge où se le résultat du quotient intellectuel. Diviser l'âge mental par Pour notre part, il nous a semblé préférable de ne pas utiliser

les suivants

Niveau mental II à 13 ans = intelligence moyenne.

Niveau mental supérieur à 13 ans = intelligence supérieure

à la moyenne. taux de notre statistique. Ceci dit, étudions de plus près les dossiers des 184 débiles men-

c'est bien parce que la plupart des idiots sont internés dans des sagesse qui manque, on peut dire que tous les imbéciles commet-tent de petits délits : vols de friandises, de menue monnaie en milieux où la crainte de la réprimande suffit à remplacer la dont le niveau mental est inférieur à 8 ans ne soient pas prédisquestion du discernement ne se pose pas. Le seul problème à suffisent en un instant à éclairer enquêteurs et médecins. Ici la examiner sont donc des sujets abandonnés à eux-mêmes. Le étroitement surveillés et sont très souvent placés dans des interasiles et que les imbéciles, reconnus comme tels par tous, sont particulier. En tout cas, si les idiots et les imbéciles se retroutaux, sont par excellence des délinquants. Sauf dans certains posés à la délinquance. Au contraire, les idiots et les imbéciles, 10 ans. Cela ne veut pas dire, de toute évidence, que les débiles résoudre est celui de la nécessité ou de l'internement. délit est parfois grave : coups et blessures, tentatives de meurnats spécialisés. Ceux d'entre eux que l'on peut être appelé à vent si rarement parmi les mineurs passant devant les tribunaux, par leur impulsivité, leurs colères brusques, leurs instincts brul'indigence du raisonnement, la niaiserie qui saute aux yeux, tre, attentat aux mœurs. La pauvreté des motifs et des réponses, Pratiquement, tous ont un niveau mental variant entre 8 et

rents groupes, il nous a paru possible d'établir une moyenne, ayant montré une analogie frappante des réponses pour les diffétests de ces 20 garçons. L'étude comparative des feuilles nous avons noté exactement sur une même feuille les réponses aux au hasard plusieurs groupes, composés chacun de 20 sujets, nous véritable liste type, et c'est cette moyenne que nous allons 13 ans, dont le niveau mental varie entre 8 et 10 ans. Prenant Plus intéressants sont les sujets, tous d'âge réel supérieur à

dre aux questions faciles et reconnaître les pièces de notre parer 2 objets de souvenir, désigner les lacunes de figures, répon-Sur 20 sujets, 19, c'est-à-dire pratiquement tous, savent com-

avis. Il montre les qualités d'observation. rement accompli par les enfants de 6 ans et nous sommes de son test extrêmement facile. Termann le considère comme ordinai-Ceci ne nous étonne pas. Le test des lacunes de figures est un

<sup>-</sup> Niveau mental inférieur à 10 ans = débilité mentale. Niveau mental 10 à 11 ans = intelligence inférieure.

Le fait de reconnaître les pièces de notre monnaie est banal dans les classes modestes de notre société, car les enfants sont, dès leur jeune âge, utilisés par leurs parents pour faire les conmissions. Même des débiles de moins de 7 ans, c'est-à-dire des imbéciles, reconnaissent fréquemment les pièces de notre monnaie.

En pouvant comparer 2 objets de souvenir, objets dont ils se servent ou qu'ils voient souvent, ils font preuve d'une certaine logique concrète.

En répondant aux questions faciles, ils montrent qu'ils sont capables d'un peu d'intuition.

— 16 garçons savent compter de 20 à 0 ou donner la date du jour.

-13 — les 2/3 seulement — peuvent répéter 5 chiffres et énumérer les mois.

Ceci nous prouve que la majorité peut faire un certain effort d'attention ou de discipline. Déjà cependant, 1/3 en est incapable. Si l'effort d'attention que l'on demande (ordonner 5 poids) est plus important, 12 garçons seulement répondent correctement. Une certaine expérience pratique permet à 14 garçons de rendre de façon exacte sur un franc. Seulement ro sujets savent indiquer les phrases absurdes et 9 peuvent donner des définitions supérieures à l'usage, preuve évidente qu'un grand nombre, la moitié ou plus encore de ces débiles délinquants ont une intelligence logique particulièrement déficiente. Si le test est difficile (définition de mots abstraits), la carence est absolue.

Quant aux tests de 10 et 12 ans, faisant appel à l'imagination verbale (3 mots en 1 ou 2 phrases, plus de 60 mots en 3 minutes), ils ne sont pratiquement jamais exécutés puisque un seul sujet sur 20 en moyenne peut les faire.

Si l'on jette donc un regard rapide sur les réponses fusionnées de 20 mineurs délinquants, tous âgés de plus de 13 ans, dont l'âge mental est, pour chacun, inférieur à 10 ans, on peut faire deux remarques:

ro Les réponses sont toutes groupées entre 8 et 9 ans. Les réponses dispersées sont rares et même exceptionnelles. Aucun test de 12 ans, peu de tests de 10 ans sont accomplis (la résistance à une suggestion de lignes étant mise à part et étant d'ailleurs de l'avis de Mue Abramson, sans valeur pour 12 ans). Donc, parmi ces 20 enfants, médiocrité uniforme, absence totale de fantaisie, d'éclair d'intelligence; au contraire, pourrait-on dire, bas-voltage » général.

Les réponses montrent l'existence d'une certaine intuition, d'une acquisition parfois presque suffisante de notions pratiques, d'une possibilité de compréhension des faits observables. Possibilité, sans facilité, d'attention et de discipline. Pauvreté ordinaire lité, sependant relative des connaissances, souvent dépendantes mais cependant relative des connaissances, souvent dépendantes de l'existence ou non de fréquentation scolaire régulière. Très de l'existence ou non de fréquentation scolaire régulière. Très que pauvreté également du raisonnement logique. Faiblesse grande particulière de l'imagination verbale, des possibilités d'abstoute particulière de l'imagination verbale, des possibilités d'abstoute particulière de l'imagination verbale, des possibilités d'abstoute particulière de l'imagination verbale, des possibilités d'abstraction, de souplesse mentale, d'association d'idées. Mémoire organisée généralement très mauvaise.

Ces lacunes diverses, particulièrement mises en lumière par les tests, sont également objectivées au cours de la conversation avec le garçon. Souvent le tête-à-tête, le petit duel oratoire engagé entre le médecin et le sujet, servent à mettre en valeur tel aspect particulier de cette intelligence déficiente et rendent vivante l'image que l'on se fait de cet esprit. Si bien que rien ne remplace l'impression personnelle du psychiâtre et que parfois c'est ce qui ne peut être inscrit sur un graphique qui fait pencher la balance de tel ou tel côté.

D'ailleurs, c'est cet interrogatoire surtout, avec l'examendel'enquête sociale et le récit de la famille, qui découvre et souligne les troubles du caractère presque toujours associés à la débilité-

Les lacunes de l'intelligence sur lesquelles nous venons d'insister ont une importance considérable. Comme nous le verrons plus loin, elles expliquent en partie le délit qu'elles préparent, qu'elles appellent même. D'autre part, voici un délinquant dont l'illogisme est inné et l'imagination est faible. Il est donc incapable d'évaluer par avance toutes les conséquences de ses actes. Il ne voit pas le lien qui enchaîme ceux-ci, ce que certains parmi eux entraînent d'automatique, d'inéluctable. Il ne pense qu'au résultat immédiat, concret, palpable, nullement aux répercussions de tout ordre. Dès lors, comment croire qu'il puisse avoir agiavec discernement?

Dans sa prudente sagesse, le Code français a fixé à 13 ans d'âge réel la limite inférieure de la responsabilité pénale. Pour le Tribunal, au-dessous de cet âge, la question de discernement ne se pose pas.

Au point de vue psychiâtrique, il nous semble possible de croire qu'un enfant intelligent, âgé de moins de 13 ans, puisse, en réalité, avoir agi avec discernement, le fait que la maturité d'esprit et l'expérience pragmatique soient encore moindres chez lui que chez le mineur de plus de 13 ans, constituant toutefois une sérieuse réserve.

Ce qui est certain, c'est que, pour un mineur de 13 à 18 ans mais déficient mentalement, il faut bien admettre l'existence d'une limite inférieure d'âge mental au dessous de laquelle se pose également la question de discernement.

Pour essayer de la fixer, il nous a paru intéressant de comparer les réponses aux tests, de sujets dont l'âge mental est un peu inférieur à 10 ans, avec celles de garçons à niveau mental très légérement supérieur à 10 ans. Dans les deux cas, nous le répétons, il s'agit de mineurs délinquants d'âge chronologique supé-

rieur à 13 ans.

Il est très net que les sujets d'intelligence inférieure (10 à 11 ans) mais non débiles, répondent nettement mieux aux tests faisant appel à la mémoire et à l'attention (dessins à recopier de mémoire: 13 bonnes réponses sur 20, au lieu de 4) et surtout aux tests d'imagination verbale (3 mots en 2 phrases : 11 bonnes réponses au lieu de 1). Leur intelligence intuitive (questions difficiles) est beaucoup plus développée (18 bonnes réponses au lieu de 5). Les réponses positives aux autres tests ne sont pas augmentées de façon proportionnelle et restent voisines, en nombre, de celles accomplies par les débiles. D'ailleurs, l'interrogatoire de ces garçons d'âge mental à la limite inférieure est très instructif. Certes, il confirme la médiocrité générale, le manque de logique; mais il montre aussi que l'on est parfois en présence d'un garçon assez finaud, cachant sa rusticité sous une certaine matoiserie paysanne. Et cette pauvre finesse est tout de même assez évidente pour que l'on puisse croire que le garçon a pu peser le pour et le contre avant de commettre le délit et qu'il a compris ce qu'il faisait. C'est pourquoi le niveau mental endessous duquel on voit surtout sottise et niaiserie et au-dessus duquel on commence à apercevoir un jugement, une logique, une pensée élevée, nous paraît vraiment être proche de 10 ans. C'est, à notre avis, l'âge mental du discernement.

Nous avons montré le pourcentage élevé des débiles mentaux parmi les mineurs délinquants. Un très furtif regard sur le niveau mental des délinquants non débiles nous prouve que les sujets bien doués, à intelligence nettement supérieure (15 ans d'age mental et au-dessus) constituent une toute petite minorité de 6% des sujets examinés (Heuyer et Mme Horinson). Cette proportion nous semble plus faible que celle qui est fournie par les non délinquants et montre, à sa façon, que l'intelligence est, dans l'ensemble, ennemie du délit.

Une fois fixés sur la réalité de la débilité mentale de l'enfant Une nous examinons, nous sommes certains de relever, à la lec-que nous examinons, nous sommes certains de relever, à la lecque nous en de la feuille d'observation médicale, un ensemble de faits ture de la feuille d'un dossier à l'autre l'aut ture de la comporqui se retrouvent d'un dossier à l'autre. L'analogie du comporqui se retrouvent débiles est en effet qui se le la différents débiles est, en effet, évidente et on peut tement des différents débiles est, en effet, évidente et on peut tement tement dire que, si la nature et les circonstances du délit varient, la signadire que, si la hâtica reste touissure dire que, a bêtise reste toujours.

Ordinairement, nous voyons les faits suivants :

Le débile délinquant, tout d'abord, est un illettré partiel ou complet. Sa scolarité, si souvent irrégulière, pour beaucoup de complet. est faite d'échecs successifs. Bien entendu, il ne s'est raisons, présenté au Certificat d'études primaires. Habituellejamais producine ment, il a doublé, triplé ses classes et celui qui a pu suivre les classes de perfectionnement est un rare privilégié. De toute façon, c'est un ignorant qui lit mal, écrit plus mal encore et souvent ne sait pas sa table de multiplication. Une fois terminée cette lamentable scolarité, sa famille, pressée de le voir gagner quelque argent, lui a cherché une place. Aucune orientation professionnelle. Aucune recherche des aptitudes possibles et des goûts du garçon. Aucun apprentissage sérieux.

Tout de suite, une place rémunératrice et ne demandant pas de compétence particulière. Le voici, par exemple, garçon de magasin, coursier, petit commis. Le travail, d'ailleurs, ne lui plaît pas. Il ne s'intéresse à rien. Nous insistons sur cet inintérêt habituel, en partie légitime, vu la tâche demandée. Ce qu'il préfère, c'est faire des livraisons à bicyclette. Il aime musarder. Il rencontre d'autres camarades, surtout ceux qui sont de moralité douteuse et qui l'étonnent de leurs prouesses. Il fréquente, le soir, les kermesses, les cafés. Il est subjugué par le cinéma. Il

prend sottement mauvais genre.

Parfois bon garçon, et faisant ce qu'il peut, souvent, cerendant, le débile est un paresseux qui montre de la mauvaise volonté dans son travail. D'ailleurs, s'il est à l'atelier, rien ne lui réussit. Il est maladroit, il manque d'initiative et de « débrouillardise ». Cette tâche quotidienne à remplir l'exaspère. Elle est mal faite, il le sait et cela le ridiculise aux yeux des autres. Le débile, souvent, est un grand instable qui ne peut fixer son attention, qui a besoin de mouvement, de changement. Il devient jaloux et ses ambitions sont ridiculement disproportionnées avec ses possibilités. Ses propos sont pleins de vantardise, de vanité. A ses camarades, il se prétend riche, habile. Il fait d'ailleurs des dépenses stupides, gaspillant l'argent qu'il gagne difficilement. Les reproches l'irritent, il est vite buté... Tout, dans son comportement, nous laisse prévoir un délit.

sujet. Parfois, l'observation ne contient rien de bien probant. interrogeons les parents, puis examinons l'état physique du ville, ce peut être un jeune garçon boucher, aimant des tâches travaux des champs et ses appétits sont bas et violents. A la robuste, musclé. C'est un rude campagnard, habitué aux lourds Le débile délinquant est, en effet, dans certains cas, un sujet Étudions maintenant la partie purement médicale du doscier,

diverses pouvant avoir entraîné l'internement, éthylisme. Fréquemment aussi nous notons la syphilis et la tuberculose de predité est chargée : débilité mentale des parents, psychopathies Plus souvent, les antécédents médicaux sont lourds. L'héré

mière ou de deuxième génération.

d'hérédo-syphilis surtout ; chétivité, retard pondéral et statural, les déficiences de la vie ou de l'ouïe, quelquefois ignorées du hypothyroïdie dominante. Signalons encore la débilité motrice, retard de la puberté, insuffisances endocriniennes diverses avec de tares organiques : stigmates de dégénérescence, de rachitisme, récentes. L'examen physique montre bien souvent un faisceau des convulsions dans le jeune âge ou des crises comitiales plus énurésie longtemps persistante. Nous pouvons retrouver aussi cho-moteur sous forme de retard de la marche, de la parole, nous? Traumatisme obstétrical, retard du développement psy-Plus lourds encore sont les antécédents personnels. Que lisous

ou des séquelles de poliomyélite. ques et pratiques. Dans quelques cas, il semble que les malheurs tude au métier spécialisé et le manque de connaissances techniphysique et mentale, se surajoutent une tuberculose pulmonaire pas exceptionnel de rencontrer des sujets chez qui, à la débilité physiques se soient accumulés sur le même organisme et il n'est A elle seule, la maladresse manuelle peut expliquer l'inapti-

que se constitue un complexe d'infériorité, avec tout ce qu'il sous-C'est plus spécialement chez ces pauvres déshérités de la vie

entend d'humiliation, de jalousie et d'orgueil.

quête sociale, un ou plusieurs des faits suivants : Parents décédés Qu'il nous suffise de dire qu'il est habituel de noter, dans l'enpossible de rappeler en détails les modalités de cette déficience de sa famille. La place nous est ici trop limitée pour qu'il nous soit habituelle de l'aide naturelle qui lui était destinée, c'est-à-dire Hélas ! l'enquête sociale nous apporte la preuve de la déficience chance de mener une vie droite, s'il était encouragé et soutenu. qui est aux bords de la délinquance. Il pourrait lui rester une Voici donc un sujet, déficient physiquement et mentalement,

> que nous, médecins, ne saurions trop souligner. infantile, et plus particulièrement pour le débile, un rôle capital enfants appartenant aux classes humbles et pauvres de la société. socie r la misère. Ces dernières raisons expliquent en partie, chômage, il un fait que nous ne rouvens aux referent en partie, que des circonstances étrangères telles que la maladie, le sociée par des circonstances étrangères telles que la maladie, le parce. La famille est-elle honorable, elle est souvent alors disquance des circonstances étrangères telle. ou pur Mésentente familiale. Rivalités. Mauvais exemples des mère, cons forme de débauche ivrocomme l'emples des ou séparés, divorcés, remariés. Concubinage du père ou de la Masentente familiale. Rivalités Massentente soit, le facteur social joue, dans la genèse de la délinquance parents sont âgés ou sans autorité, trop confiants. Quoi qu'il en Enfin la famille est-elle unie : l'enquête nous apprend que les la beaucoup plus grande fréquence de la délinquance chez les semble-t-il, un fait que nous ne pouvons que confirmer, à savoir parents sous forme de débauche, ivrognerie, brutalité, délin-

au délit du débile une note particulière. ques, sociaux, nous allons voir que ces déficiences vont donner Connaissant maintenant tous les facteurs, mentaux, physi-

Adolescents. des mineurs débiles devant le Tribunal des Examinous donc successivement les motifs de comparution Enfants et

le vagabondage garde tout son intérêt. jugé par le Tribunal, passe simplement en Chambre du Conseil; n'est plus considéré comme un délit et le mineur, au lieu d'être mais néanmoins, au point de vue psychologique, social et médical France, depuis la loi du 30 octobre 1935, le vagabondage simple Un des plus habituels, parmi eux, est le vagabondage. En

vail professionnel ont réduit à la mendicité. débile qui est seul et que les échecs successifs au cours du tratrès fréquent chez le débile. Celui-ci n'est pas un grand imaginatif, ayant soif d'aventures ou d'indépendance. Ce n'est pas vail et foyer pour suivre une femme aimée. Le robinsonnisme, dans une gare, en état d'infraction à la police des chemins de des parents) ou au départ forcé d'un foyer devenu un enfer, en l'errance sont exceptionnels : on ne les voit guère que chez le fer. Le débile est rarement un grand amoureux, quittant tralui qu'on arrête dans un port, cherchant un embarquement, ou le niveau mental de l'enfant), le vagabondage simple n'est pas raison de la brutalité des parents (cas n'ayant aucun lien avec taires dus à la dissociation du milieu familial (maladie ou mort En réalité, si l'on excepte les cas de vagabondages involon-

garçon faisait l'école buissonnière: celle que l'on retrouve dès la plus tendre enfance, alors que le Mais ce qui est fréquent, c'est la courte fugue, l'escapade.

--- C'est la fugue brève, impulsive, faite par crainte d'une réprimande.

— C'est la flânerie dans la rue, parfois prolongée involontairement, l'enfant s'étant égaré.

— Ordinairement, la fugue accompagne 'un autre délit et celui-ci, 9 fois sur 10, est un vol. Ce que nous savons sur les lacunes particulières de l'intelligence du mineur débile : pauvreté de la logique, plasticité, impossibilité pour l'esprit de s'évader dans une pensée abstraite, va nous suffire pour expliquer les deux variétés qui résument à elles seules la presque totalité des vols du débile. Ces variétés sont : le vol suggéré et le vol impulsif, auquel se rattache le vol de jouissance momentanée (Cellier).

Le vol suggéré est ordinairement un vol en complicité ou en bandes. Il est dú aux mauvaises fréquentations et à l'influence que peut exercer, sur un débile suggestible, un individu intelligent et sans scrupules. Le débile est ordinairement l'exécutant malhabile mais qui prend les risques, alors que le chef commande dans la coulisse. Quelquefois, le débile n'apporte qu'une maigre collaboration et se contente de faire le guet. De toute façon, il est destiné à être le voleur volé, ne recevant pour sa besogne, en cas de succès, qu'un salaire dérisoire.

prendre d'essence, sans argent et parfois sans savoir conduire. promenade, avec l'intention première de revenir rapidement. peut être rattaché le vol d'automobile exécuté pour faire une qu'exerce sur ces imaginations puériles ou débiles ce premier indice clette, à l'époque actuelle, montre l'attirance magnétique gesses inattendues. La fréquence toute spéciale du vol de bicy-Le débile signe ce vol de jouissance momentanée en partant sans de richesse et ce premier moyen d'évasion. Au vol de bicyclette dise inutile de celui qui veut étonner ses camarades par des larvolé, à son propriétaire ou pour un prix minime. C'est la vantardu délinquant. C'est, par exemple, l'essai de la vente de l'objet une imprudence ou une inconséquence va trahir l'inintelligence sont-elles bien choisies, le vol est-il bien exécuté? Rapidement, ordinairement accompli de façon sotte, maladroite, sans avoir pris de précautions, sans crainte des soupçons. Les circonstances aux risques, ni aux conséquences ; il vole. C'est le vol du débile, longtemps refoulés. Il ne pense ni à l'immoralité du geste, ni rien décide. Tout le tente : les fruits à l'étalage, l'argent sur la voit la possibilité de satisfaire ses goûts, ses appétits, ses désirs table et surtout la bicyclette un instant abandonnée. Il entre-Le vol impulsif est celui du garçon qu'un rien éblouit, qu'un

> Signalons un caractère fréquent du vol du débile : c'est l'inutilité de l'objet volé. Le vol qualifié avec escalade, effraction, tilité rare chez les débiles. Il peut arriver, lorsqu'il existe, est assez rare exécuté avec une certaine adresse.

Le débile n'a pas de tact, pas de scrupules : il vole aussi bien Le débile n'a pas de tact, pas de scrupules : il vole aussi bien le famille et ses bienfaiteurs que des inconnus. Il faut dire que sa famille et ses sive de la plupart des parents, qui tolèrent le l'indulgence excessive de la plupart des parents, qui tolèrent le chapardage de friandises et le prélèvement de menue monnaie dans le sac à main maternel, constitue, croyons-nous, un important aspect du facteur social de la délinquance. Ceci est surtout tant aspect du facteur social de la délinquance, et qui sont pour vrai pour les débiles, excusés devant eux-mêmes, et qui sont pourtant des délinquants en puissance. Il suffit d'interroger les familles des enfants arriérés pour s'apercevoir qu'un très grand nombre d'entre eux volent à la maison.

Pour en terminer avec le vol, il est facile de concevo r que la déficience de l'imagination et du jugement s'accordent mal avec les délits bien combinés: escroqueries, détournements frauduleux, recel. S'il arrive que certaines indélicatesses soient commisses par un débile, on fera bien d'être prudent avant de les lui reprocher. En effet, d'une part le manque de jugement peut avoir permis l'exécution du délit en toute bonne foi ; d'autre part, comme le fait justement remarquer Mme A. Racine, les frontières de l'honnêteté sont facilement franchies par des hommes, par ailleurs intègres, mais qui fraudent le fisc et la douane. Ces exemples critiquables ne peuvent que montrer la relativité déconcertante du sens de l'honnêteté et demandent, pour être interprétés, une finesse que les débiles n'ont pas.

Les coups et blessures volontaires figurent parfois dans le dossier des mineurs que nous examinons. Exaspération de sujets sans cesse réprimandés et qui emmagasinent une rancune tenace, susceptibilité de garçons dont on se moque (on retrouve ici le complexe d'infériorité), griefs absurdes, erreurs d'interprétation de jugements portés sur eux, tout porte le débile impulsif à frapper. Il le fait alors avec sa brutalité coutumière, son excessive violence, pouvant aller jusqu'au meurtre. Dans quelques cas rares, il peut s'agir d'un vagabond, d'un être grossier et primitif, profond débile mental — et qui s'attaque brusquement, dans les femmes en particulier. Vagabondage, viol, blessures, cambriolage, tout peut être associé, — de même que sont associées, pour réaliser ces délits: la perversité, la brutalité et la violence des inhibitrices, l'indifférence émotionnelle et affective.

avec le vagabondage, le délit habituel des filles et nous ne revien. sujets n'ont d'égales que leur naïveté et l'incompréhension de drons pas sur la fréquence de la débilité mentale chez les prostioutrage aux mœurs, attentat à la pudeur. La prostitution est, au travail, entraînement facile, favorisent chez les garçons le paresse, oisiveté forcée par inaptitude manuelle et intellectuelle tuées mineures aussi bien que majeures. Les mêmes causes : vagabondage spécial. La passivité et la veulerie de tous ce Le débile mental peut être poursuivi pour un délit sexuel :

d'un vol de jouissance momentanée que l'indice de prémédita tion d'une attaque à main armée. Le port d'arme prohibée, chez le débile, est plus la conséquence

S'il avoue, il n'explique guère les motifs du délit. Souvent, à juste titre, il reporte sur un complice la responsabilité du vol; aisément mis en contradiction avec lui-même, mais rien ne le calomnieuses. Un garçon qui n'a ni mémoire, ni jugement, est mais, volontiers mythomane, il porte aussi à tort des accusations tions, faussement sincères, sont niaises. Il ergote volontiers, découvert par la police et arrêté. Pris sur le fait, il nie ; ses dénégaenvisagées, le débile mental a plus de chance qu'un autre d'être Une fois le délit commis dans les circonstances que nous avons

elle est due à l'inintelligence, ou à l'absence totale de sens moral sible du fait reproché est telle qu'il est impossible de savoir si de la délinquance. teurs que nous venons d'envisager, elle va provoquer la récidive cas, elle a une importance capitale car, se surajoutant aux facd'être totale, peut être simplement partielle, ébauchée. En tous prendre un mot resté abstrait. Cette incompréhension, au lieu demander s'il est débile et si l'on sait que son esprit ne peut comun jeune nomade intelligent, qui n'a jamais rien possédé, d'avoir ples du milieu où vit l'enfant. Il est déjà difficile de demander à Cette dernière carence est due au défaut d'éducation, aux exemle sens de la propriété; mais il devient impossible de le lui Dans certains cas, l'incompréhension du caractère répréhen-

Les remords sont passagers, les souvenirs sont brefs tre que leurs propres délits à eux seuls ne les éduquent guère Cette récidive est très fréquente chez les débiles, et elle mon

qu'il appartient de le faire — on peut espérer une adaptation conditions de vie différentes. Les lui fournit-on - c'est à la société sociale suffisante et une vie régulière. Il faut donc que le débile, pour ne pas récidiver, trouve des

sous le régime de la liberté surveillée (loi de 1912).

sons d'Éducation surveillée. La majorité des débiles est mise ques autres, en même temps pervers, sont envoyés dans les Mai-

Tribunal d'y placer les débiles délinquants, sauf exception. Quel-

sidérer deux facteurs : quant. Frecidivera ou si l'adaptation sociale sera bonne, il faut conquant, pour savoir par avance, autant que cela puisse se faire, En fait, pour porter un pronostic sur l'avenir du débile délin-

graves du caractère ou de tendances perverses, 10 La coexistence ou non avec la débilité mentale de troubles

20 Le genre de vie que le mineur va mener.

Si la débilité mentale est isolée ou ne s'accompagne que

dance totale du genre de vie. de légers troubles du caractère, le pronostic est sous la dépen-

de vie. à prévoir ; mais ils dépendent encore pour une large part du genre tère (grande instabilité, par exemple), le pronostic est beaucoup plus sombre. De nouveaux incidents, des échecs successifs sont Si, à la débilité, se surajoutent des troubles graves du carac-

action limitée. de l'amendement et l'incorrigibilité permettent d'affirmer la récidive prochaine ou lointaine. Le genre de vie n'a qu'une Si le débile est un pervers constitutionnel, l'impossibilité

dossier contenant notamment une enquête sociale et un avis Tribunal des Enfants et des Adolescents. Celui-ci juge d'après un Ce genre de vie que va mener l'enfant dépend de la décision du

A ce propos, il est nécessaire de rappeler une fois de plus que

et il n'y a qu'une petite minorité de débiles qui puissent en profiter. nement pour arriérés éducables sont en nombre très insuffisant ans à l'Institution de Perfectionnement d'Asnières, puis sortis a été constaté parmi les cent et quelques arriérés élevés en dix par M. Roubinovitch, montrant qu'un seul cas de délinquance heureusement, en France, les écoles internats de perfectionattiré l'attention des médecins, des sociologues, des pouvoirs les mesures qui sont prises sont trop tardives.

MM. Roubinovitch, Paul Boncour, Heuyer ont maintes fois munis d'un métier, sont présents à toutes les mémoires. Malclasses et internats de perfectionnement. Les résultats fournis d'office des débiles mentaux, repérés dès l'âge scolaire, dans des devraient être obligatoires et qui consistent dans le placement publics, sur la nécessité absolue de mesures préventives qui Cette rareté d'établissements spécialisés ne permet pas au

ment, assez souvent les conditions qui existaient avant le délit l'enfant lui est rendu et le résultat peut être bon. Malheureusecampagne. Ces placements n'éliminent pas, hélas, les incidents: fant est confié à un Patronage qui, ordinairement, le place à la le débile va récidiver. En cas de déficience de la famille, l'enpersistent ou se reconstituent et rien, en définitive, n'étant change, des réussites sans incidents que dans la catégorie des échecs, la proportion des débiles mentaux soit plus élevée dans la catégorie sujet du placement agricole, il semble (Heuyer et S. Horinson) que fugues, récidives de vol, nouveaux délits. Rappelons toutefois qu'au fugues, récidives de vol, nouveaux délits. Rappelons toutefois qu'au Si la famille a compris son rôle éducateur et moralisateur,

nous avons vu la fréquence des tares physiques des débiles menmité, corriger une mauvaise vue, c'est donner au mineur une taux. Traiter une hypothyroïdie, une hérédo-syphilis, une infiret psychiâtrique du jeune délinquant débile prend toute sa valeur et toute sa signification. Il permet de donner une directive génédu travail et de s'adapter. C'est en ce sens que l'examen médical chance supplémentaire et considérable de s'occuper, de trouver Le traitement médical a une grande importance également;

rale et de fixer un traitement.

sont, pour le débile, les conditions du travail qui sont mauvaises. chose de négatif. Plus encore que chez les sujets à intelligence sent à la délinquance; mais, à vrai dire, son rôle a quelque moyenne et supérieure, ou même à intelligence inférieure, ce des chances d'être vaincu. long voyage. Il est obligé de se battre et il est faible. Îl a donc Il est mal armé pour la vie. Il part démuni d'argent pour un La débilité mentale est certes un des éléments qui prédispo-

dicap et mener sans heurts la vie simple pour laquelle il est fait. alors le débile, soutenu, encadré, guidé, peut compenser son hanvoyante et sous forme d'une société qui comprenne son devoir, ligente, patiente, prolongée, sous forme d'une famille clair-Mais si, par bonheur, il trouve sur son chemin une aide intel-

conditions de la délinquance des enfants et adolescents débiles monchiâtre peut être une des plus fécondes. est dépendant de sa mère ; et il nous semble que, dans cette être aussi dépendant du monde extérieur que le jeune enfant doit l'instruire et lui apprendre un métier — fait du débile un aide qu'il attend du médecin qui doit le traiter, de la société qui tre l'importance des facteurs étrangers au sujet lui-même. Cette décourageante et incurable, il nous semble que l'étude des tante. Car, loin de considérer la débilité mentale comme une tare tâche à la fois protectrice et salvatrice, la part du médecin psy-Aussi la conclusion de ce court travail sera-t-elle réconfor-

## DEUXIÈME RAPPORT

### Deficiency to Delinquency The Relationship of Mental

du «Judge Baker Guidance Center» de Boston Directeur du Service des Enfants et Adolescents par le Docteur HEALY (U.S.A.)

news. All this is in striking contrast to the quiet, law-observing upon our young people through the wide publication of crime obtained in criminal ways, ideas of which are continually forced constantly to reckon with the general belief in "easy money" spread of "joy riding" in stolen automobiles, and we have of such matters as our traditional heroics about pioneer wild traditions and practices of such a country as Sweden. adventure, or of the speed mania which has led to the rapid prevailing in Sweden insofar as such patterns tend to produce cultural patterns prevailing in the United States with those delinquency. In the United States, we have to take account under consideration; for example, one might compare the who are defective. A whole national picture might be taken environmental settings and the influences which they bring to and the types of culture that different countries present. Such of delinquency varies greatly in extent, according to the traditions in different countries. In the first place, the whole problem deficiency to juvenile delinquency, it is important for us to tendencies both of those who are mentally normal and of those bear upon children clearly have their effect upon the behavior keep in mind the fact that the social situation is very dissimilar In approaching our subject of the relationship of mental

types of delinquency in different communities of the same country. Even in America where the widespread use of machines the old-time simplicity, the mentally defective child still has extending to most remote districts has done away with then Then there are considerable variations in the amount and the

many more chances for finding satisfactions in country life than he has under the more complicated conditions and greater demands of the city. In a rural environment his limitations are not quite so apparent and he does not meet so many temptations to attempt to compensate for his inferiority situation through delinquency.

Secondly, another great national variation in the problem must be related to the number of the mentally defective who, in proportion to the total population, are cared for in institutions. In the United States, there are differences among the states with regard to the provisions that are made for custodial care of the mentally defective, but we might compare the State of Massa chusetts where the mentally defective in institutions are as 1:860 of the total population with England where approximately 1:1900 are in institutions.

Thirdly, there are national differences in the criteria which are used for diagnosis and classification of those who are mentally defective, as well as for certification of them for commitment to an institution.

Being fully aware of all these variations which must be in the minds of those who attend an international congress for child psychiatry, I am confining my report to what I have learned through my own long experience with delinquency as it exists in the United States of America and with the part that mental deficiency plays in the total production of such delinquency. From this preliminary statement, I must first of all pay attention to certain necessary definitions.

the upper limit ranging from fifteen to twenty-one years. In those of juvenile court age. The latter varies in different states, against the law or against the moral order as committed by is constituted under the law with the conception that the court Massachusetts it is seventeen years of age. The juvenile court disposition shall be made of him if he be dismissed from their to a correctional school or to an institution for the feeble-minded, Sentences as such are not imposed. If the child is committed has parental authority to do what is best for the offender. care. The law does not at all prescribe penalties or limit the mining how long the child shall be held in custody and what the authorities of such an institution have the power of deterauthority to determine what shall be done with the child after powers of the judge as he sits in his own court, but he has no he has once been given into the care of other state organizations. It can easily be seen that different courts show great contrasts Delinquency with us in America may be defined as offenses

in methods of dealing with delinquents, either defectives or the mentally normal. In all court investigations of the needs of the delinquent are more or less carried out, and physical and mental examinations are always permissible. In all of this, the judge works together with his probation officers. Nearly everywhere in our country, it is readily possible for a judge to ascertain whether or not a delinquent is defective mentally.

mind whenever we have under consideration the question of how crime was committed by mental defectives, the statement was and this fact always vitiates statistics. Probably this is true of offenses are committed by those who are not apprehended large a part mental deficiency plays in relation to delinquency. a feeble-minded boy appeared for the sixth time. He had been met with derision by those who knew how shrewd, clever, and being alleged by some psychologists that a large proportion of the facts very well, and when some twenty years ago it was America. From a common-sense standpoint the police know to some extent of other countries, but it is peculiarly true in offenders who are caught. In our country an immense number The only figures that we can possibly obtain are concerning many delinquents do not appear in court because they have mentally defective must be viewed in the light of the fact that statement about the proportion of juvenile delinquents who are before they had been apprehended. So, at least in America, any clever high school boys who had committed some sixty burglaries But on the same day there were brought into court two very of course was each time registered as a feeble-minded offender. detected every time that he had committed an offense, and illustration in point. One day in the juvenile court in Chicago, intelligent many of our young criminals are. I might give an been intelligent enough to escape detection. An exceedingly important point should always be kept in

The definition of mental deficiency is another matter for consideration. At present in America, it is a wide-spread clinical and school practice to give psychological examinations for deficiency. The mental testing scheme, first devised by Binet here in Paris and later given to the world as the Binet-Simon from the tests for the earliest years to those for normal adult stanford-Binet tests for intelligence has appeared. These new through application to many thousands of individuals in different

mentally deficient. The method of diagnosing intelligence in sections of our country. There are very few changes in the of the intelligence quotient that all the former haphazard methods lower years which particularly apply to the age levels of the of diagnosing mental deficiency are quite superseded. as 100, has been retained in this more reliable standardization. the intelligence quotient on the scale of rating average intelligence terms of years of retardation or of advancement, or in terms of Nowadays, there is such a wide acquaintance with the meaning

where I have worked, it has been extremely rare that any imbeciles terms of need for custodial care. In the several juvenile courts condition is so obvious that the case is readily disposed of in quotient below 50, commit some offense, but their mental that just occasionally imbeciles, namely, those with an intelligence on the relationship of these groups to delinquency. It is true are usually cared for in institutions, there is little need to report idiots very seldom become delinquents with us because they basis for classification into these divisions. Since imbeciles and is termed feeble-mindedness. The intelligence quotient is the equivalent to the upper grade of mental defect which in England idiots, imbeciles, and morons; the term moron in America being have appeared. There is common recognition of grades of mental deficiency-

with intelligence quotients of approximately 50 to 70. our provisions for education of all children, it is not often that one has to take into account a number of other points. With senting the true facts concerning the intelligence of the individual; clinic is willing to take these mere numerical findings as reprewe have to allow for educational handicaps, but sometimes this abilities for dealing with concrete or mechanical things which logist does not represent all the types of intelligence that there Finally, the intelligence that is tested ordinarily by the psychowhich leads to some question about the validity of the tests. is the case. A foreign language may be spoken in the home for special types of training and for his occupation may outweigh The important group to consider is that of the morons, those For example, the individual may demonstrate special

of this social intelligence may be higher or lower than the level of abilities for making adjustments to social living. The level there is a third type of intelligence which is shown in the form other mental disabilities. Also to a considerable extent not indicated by mental tests,

shown by the ordinary psychological tests. Then, of course, there are always the physical and especially

> material, and so an individual with a special ability for language would seem to warrant. can make a better showing than his general reasoning ability that psychological tests naturally contain much language classed as mentally defective. In particular, it should be stated intelligence quotient of 75 or 77, and still he is rightfully to be higher than the level of a moron, perhaps demonstrating an ability for language may cause the individual to rate somewhat for instance, an especially good auditory memory or a special all whether the individual truly is mentally defective. And be it these things must be considered in forming a judgment all of these the individual truly is mentally described. be retarded in mental development. In good clinical practice the sensory disabilities which may have led the individual to I may add that in certain cases some particular special abilities.

consideration, namely, the individual's family and general social discuss these latter points, let us take up the matter of the milieu and his personality or character traits. But before we also that two other very important facts have to be taken into matters have to be carefully evaluated. Experience teaches us who are apprehended. being sent to an institution for mental defectives, the above continue to be delinquent, unless given custodial care through court that the delinquent is mentally defective and likely to here again, I must insist that we are considering only offenders delinquents who are brought before the juvenile court. And percentages of mental defectives as they appear among the It is clear then that, when a statement is made to the juvenile

of the children of immigrants of various nationalities, many of same as we obtained through examining 2000 in the Chicago series, 16 per cent. These percentages were approximately the we rated as mentally defective 12 per cent; and in the second It is generally conceded that allowance of ten points or so on the which in our South lives at a comparatively low social level, delinquents would be so high. For the Negro race as such, the population is more representative of white American stock, quotients on two series each of 1000 cases. In the first series, for the Boston Juvenile Court, we accumulated intelligence I should doubt if the proportions of mental defectives among them living under rather poor conditions. In other places where the proportions of defectives to be found among delinquents Juvenile Court. These figures probably very fairly represent in the courts of our large cities, where there is a population When we were routinely studying nearly all the delinquents

intelligence scale must be made before the individual can be fairly graded as defective for his race.

If we grant that nearly 2 per cent of the general school population is made up of mental defectives—and these figures seem to be fairly well substantiated—then the percentage of defectives among delinquents appears very large. But the great fallacy of making such comparisons is that the school population of the social strata, from which mentally defective delinquents usually come, has not been specially studied for statistical comparisons.

The percentage of the mentally defective in juvenile comparisons, institutions, which often runs as high as 30 to 40 per cent, cannot be taken seriously as indicating anything about the relative involvement of defectives in delinquency. There are several reasons for this, the outstanding one being that under the system of probation in vogue, it is most frequently felt that probation offers little for a defective child as compared to a normal delinquent in a bad environment, and therefore the best course to pursue is to send him at once for training to a correctional school. There is often little choice about the kind of institution to which he will be sent, because the state schools for mental defectives usually have no room for new admissions. In Massachusetts, for example, there are 5100 defective children in three training schools, and there are 3000 already on the waiting list.

When Dr. Edouard Seguin came from France to the United States in 1850, he gave a great impetus to the care and training of mentally defective children. From the days of his first work in Massachusetts, he left a deep impress upon the educational work of our institutions, and it is a well-known fact that the famous work of Madame Montessori was based upon his educational system. The schools for defectives continue to do splendid work in caring for those who would otherwise be a social menace, but they cannot nearly fulfil the demands which are made upon

While it is true that the mentally deficient appear in juvenile While it is true that the mentally deficient appear in juvenile courts in much greater proportion than their ratio in the general population would seem to warrant, two other important facts population would seem to warrant, two other important facts population would seem to warrant, two other important facts in institutions and colonies, defectives give very little trouble—less, it is often said, than pupils of the same ages in private schools—and, second, that of the total number of defectives in the and, second, that of the total number of defectives in the arm second and the second delinquent. It is thus impossible to explain delinquency in terms of an It is thus impossible to explain delinquency in immediate intelligence quotient. In other words, there is no immediate

and direct causal relationship between mental deficiency and

experienced student of delinquency, answers are readily forthare delinquent come from families in which the methods of experient In the first place, a very large share of defectives who coming the come from familian in the contract of the contract they are so readily detected and apprehended? From any in correctional institutions—other than the fact that, as offenders, not actually offenders against the law, their working life is so upbringing are exceedingly poor. As one might expect, since defectives among delinquents who appear in juvenile courts or a large extent, it fails to afford the children either an example offers neither economic security nor any consistent training. To unproductive and their family life so unorganized that the home themselves are either defective or dull, and even if they are mental defect is frequently hereditary, very many of the parents of constructive behavior patterns or such wholesome satisfactions not mentally deficient. to produce anti-social behavior on the part of children who are in the home life, then, are exactly the same as those which tend aspects of training a child are often largely absent. The factors punishments may be frequent enough, but the more positive for their needs as would tend to keep them from delinquency. What, then, are the reasons for the undue percentage of

Our studies show, however, that even under the same home circumstances, there is one large difference between the two groups: the more intelligent are, on the whole, able to obtain satisfactions in school life, in play, in children's clubs, or in other activities which have some tendency to outweigh the disadvantages of a poor home life.

One must not lose sight of the universal principle, namely, that all human beings, not excepting mentally deficient children, are seeking satisfactions and that delinquency does frequently offer pleasurable returns in cases where other activities and opportunities afford little else than discouragement.

The tremendous importance of decent ideals and patterns and of adequate satisfactions in the home life is shown by the fact that, in all our long years of experience, we have very rarely of good standards. In the vast majority of cases such children are found to have been poorly trained, insufficiently protected, study of many nondelinquent defectives in our clinic we regard it as proven that the mentally deficient can readily be influenced

by parental ideals and standards and do, when the opportunity is afforded them, imitate good patterns of behavior.

For the vast majority of mentally deficient delinquents whom we have seen, not only has the family situation been unfavorable to their proper upbringing and protection, but also the general social milieu, in which they have lived, has been a hazard from the standpoint of exposure to various forms of anti-social behavior. Through these environmental conditions, the child readily finds temptations to compensate for his inferiorities and deprivations, and for his dissatisfactions with lack of success in legitimate activities. In a poor social milieu society constantly offers special opportunities and special temptations to de inquency which are readily seized upon if there are no other avenues leading to the goal of normally desired satisfactions.

and allows them to live under conditions which breed delinquency afford wholesome satisfactions for mentally deficient children of mental deficients to become delinquent does not arise out of such as are also found among nondefective children, the tendency conditions play in causing them to be delinquent. Except in careers. The mentally deficient are satisfied with less than the civilization tend to produce severe delinquent and criminal native urges, impulses, and drives—those which in our American their own nature. As a group, they have less strongly developed it cannot escape its own responsibility for the part which social institutions and colonies. This fact affords a valuable lead for urges and drives, as is shown by the success of their care in the occasional cases where there are personality abnormalities prevention of delinquency on their part is the point at issue. making provision for their relatively simple satisfactions if the demands of the mentally normal for the satisfaction of their From the above, it is clear that as long as society fails to

The other great questions which must enter into any serious The other great questions which must enter into any serious inquiry concerning the relationship of mental deficiency to delinquency is concerned with the personality characteristics of delinquency is concerned with the personality characteristics of the mentally deficient of the higher grades. A generation ago, there was little consideration of this highly important matter, there was little consideration of this highly important matter, thought that the psychological rating scale would tell the whole thought that the psychological rating scale would tell the whole story. But as better psychiatric and personal studies have been that there story. But as better psychiatric and personal studies have been wast differences among them in regard to their personality made of the mental defectives, it has been discovered that there are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences among them in regard to their personality are vast differences are vast differences are vast differences are vast differenc

are well as quiet, submissive followers. The possibilities of the are discoverable; aggressive defective leaders are known to us, while we have no satisfactory psychological tests for evaluating delinquency. This undoubtedly represents the truth. But spoken of as a trait which causes them easily to be led into often far more upon than the level of their intelligence quotient. as were production of individuals belonging to the higher grade social adjustment of those with whom were productionally of the higher grade under wise leadership, this suggestibility is utilized with entinently defectives differ considerably in this personality trait. However, depend very largely upon the nature of their personality qualities, of mental defect, those with whom we are here concerned, defective, child in an intelligent family, or in school or church, noted that this very suggestibility can be equally useful in with regard to its bearing upon delinquency, it is ever to be social suggestibility, it may be readily observed that mental inducing good behavior tendencies-indeed, where there is a The social suggestibility of the mentally deficient is often

pynamic qualities, especially as expressed in restlessness and in hyperactivity, are very important as they may tend strongly to produce delinquency. The hyperactive child is unable to meet the demand which most environments make upon him for self-mastery. But there is nothing unique about this for the consideration of mental defectives. In our researches on the causation of delinquency among the mentally normal, we found over-restlessness and hyperactivity to be a very great factor, even when there were ordinary opportunities for nondelinquent activity. For the production of delinquency, an exceedingly bad combination is found when the individual is both overactive and, through his mental inferiorities, finds insufficient satisfactions in strenuous games or in other wholesome exercise.

Almost the same may be said about aggressiveness as a characteristic, whether the basis for it is the constitutional endowment or whether it is exhibited as the result of reactions to frustrations. Some of the most difficult young delinquents we have ever seen have been morons who as highly aggressive individuals readily entered into serious offenses, and who because of their gangs of delinquents. But, again, these individuals present offenders, problems than equally aggressive mentally normal

The lack of judgment and foresight, which is so notably characteristic of mental deficiency, has no very high correlation with their intelligence rating, any more than it has among those

of normal ability. One finds some defectives of not very high grade who seem as a matter of foresight to have learned from ourselves whether this development of judgment has not to a appears so, at least, from our studies of nondelinquent defectives who have been brought up under good conditions, particularly and foresight.

normal and the deficient - are largely the result of the presenbehavior — and this applies equally to both the mentally sense, I am strongly inclined to believe the tendencies to moral a strong conscientious attitude about right and wrong has been wrong than is sometimes to be seen as the result of lack of opporare mentally deficient any greater indifference to right and in earliest years. I doubt if one can observe among those who tionships. The development of good social behavior in any conduct and the acceptance of them through affectional relatation to the child of parental ego ideals and good patterns of we have seen many cases where under good parental influences, the intelligence ratings are average or even higher. Conversely, tunities for the development of a moral sense in instances where case is largely a matter of educative training of the conscience built up in mentally deficient children. Concerning ethical characteristics and the so-called moral

With regard to the term "moral imbecility", I still maintain what I declared years ago, namely, that I have yet to see any person without a sense of right and wrong who was not the victim of mental defect plus the lack of moral training, or who was not suffering from some pathological process in the central nervous system. What we have learned in recent years about the effects of encephalitis lethargica and other brain diseases and deteriorations upon personality and character tendencies has thrown great light upon this whole matter.

In America any question of the legal or moral responsibility of juvenile delinquents very rarely indeed ever is brought of juvenile delinquents very rarely indeed ever is brought of juvenile delinquents very rarely indeed ever is brought of juvenile Even in the adult courts, I am glad to say, that it is forward. Even in the adult courts, I am glad to say, that it is forward. To my issue, except of course becoming much more infrequently any issue, except of course becoming much more infrequently any issue, except of course becoming much more infrequently any issue, except of course becoming much more infrequently is a metaphysical problem that mind individual responsibility is a metaphysical problem that cannot be solved. The practical questions always are what cannot be solved. The practical questions always are what cannot be done with the offender for the sake of his own protection of possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and what should be done for the proof or possible reformation and proof or possible possible reformation and proof or possible possib

with the conception that it is to exercise the authority of a good within limits, such as the accomodations for mental parent and within limits, such as the accomodations for mental parent in the different institutions, several possibilities are defectives open for the disposition of the case.

always open for the disposition of the case.

Now nothing is any more important than the discovery of Now nothing is any more important than the discovery of what can be or has been accomplished by various methods of what can be or control of mental deficients. I have already said treatment or control of mental deficients. I have already said enough about the necessity for custodial care for those who besides being mentally deficient are serious problems because hey are otherwise mentally abnormal. But what about success they are otherwise mentally abnormal. But what about success with the remainder, the great majority, when effort is made at reconstruction of their behavior tendencies while they are on

29 who were diagnosed as having distinct personality handicaps any dame poorly — only 38% maintained themselves with originally rated as having good personality traits — and 80 of stood out so strongly as the fact that 66 % of the defectives same similarities of outcomes were found for two groups who probation? any degree of success. appeared in court as first offenders. Then in another series of offenses committed. The outcomes as discovered four or equal number of normal recidivists comparable in age and type cases and to the treatment that was offered. In one study criteria for applying the terms success or failure to the particular or not the individual continued to be an offender, were used as who were of normal intelligence. The facts, concerning whether studied many years ago in Chicago, we found indications that was recommended were successes in almost every instance. The who had both personality assets and the good supervision that munity with a fair amount of economic and social success. Those them were so classified — maintained themselves in the comafter-careers were correlated with various other factors. Nothing normal. In still another study of 109 defective children, the failure five years later, were strikingly like those of the mentally careers of the latter, in terms of total percentages of success and of 500 delinquents where 19% were mentally deficient, the more years later were practically identical for both series. fifty mentally defective boy recidivists were paired with an who appeared in the juvenile court, comparing them with those researches concerning the later careers of mental defectives ranged within normal limits. In Boston we have made several proportion than the delinquents whose intelligence quotients the mentally defective were reformable in only slightly less In tracing the life histories of young recidivists whom we

Based upon all the above factual findings, my own opinion concerning the relationship of mental deficiency to delinquency is that the delinquency of mental defectives has in most instances exactly the same causation as delinquency in general. It is mainly the result of social circumstances, social pressures—with all that term means in its sociological sense—faulty ideals. That there are abnormal personalities among mental defectives is true, but so also do those of average intelligence show such abnormalities. And both groups likewise may demonstrate other personality handicap.

adjust to a steady régime on a level suitable for them, But are very stable emotionally and temperamentally fully able to who work with them, either as teachers, probation officers, or when a delinquent is found to be mentally deficient. As all them outside of institutions are vagrants and petty thieves, quacies make it imperative in most instances that they be cared rior personalities are easily diagnosed, and their social inadeschizoids or mild manic-depressives. However, in tracing the some, while not definably psychotic, appear to be border-line institutional authorities, know very well, some mental defectives and the girls readily become cheap prostitutes. maintain himself in a very simple country life, but many of for in institutions. Occasionally, one of them may be able to being defectives. The mentally deficient constitutionally infebelonging to the categories of abnormal personality, as well as developed a psychosis. Then still others present evidences of we have been constantly surprised by finding how few fully histories of our cases for long years after we first studied them The diagnosis of both psychiatrist and psychologist is essential

But far the most dangerous group are the mentally deficient But far the most dangerous group are the mentally deficient But far the most dangerous group are the mentally deficient But far the most dangerous group are the mentally egocentric and psychopathic personalities. Their abnormal egocentric and unstable qualities lead them to develop vicious delinquent and criminal careers. Some of the longest records of offenses in our criminal careers. Some of the longest records of offenses in our case histories belong to individuals of this type. The value of early case histories and early segregation is apparent. In several of our states, diagnosis and early segregation is apparent. In several of our states, there are institutions for "defective delinquents", and the inmates there are institutions for "defective delinquents", and the inmates there are institutions for "defective delinquents", and the inmates there are institutions for "defective delinquents", and the inmates there are psychopathic personalities who are mentally deficient. We believe that others of this group should be sent to these institutions, but there frequently seems to be some hesitation to the property of the property of the some hesitation where the property of the propert

ment.

The first main point for diagnosis, prognosis, and treatment of mentally deficient delinquents is psychiatric evaluation of

their personality characteristics. The second question concerns the possibility of obtaining for those with personality assets the suitable training for simple occupations, removal from a pernicious environment, and proper supervision. That all a pernicious environment, and proper supervision is the latter can be effectively carried out and that a fair proportion of morons, even those who previously have been delinquents, of maintain themselves satisfactorily in community life is an maintain therefore of many cases which we have studied.

#### References

A. F. Bronner: Follow-up Studies of Mental Defectives; Proceedings American Association on Mental Deficiency, 1933.

 P. DAVIES: Social Control of the Mental Deficient; Crowell, 1930.

E. A. Doll: The Clinical Significance of Social Maturity; Journal of Mental Science, Oct., 1935.

W. Healy and A. F. Bronner: Delinquents and Criminals, their Making and Unmaking; *Macmillan*, 1926.

W. Healy: Normalities of the Feeble-minded; Proceedings American Association for Study of the Feeble-minded, 1918.

M. E. Shimberg and J. Israelite: A Study of Recidivists and First Offenders of Average and Defective Intelligence; American Journal of Orthopsychiatry, April 1933.

The same authors: The Success and Failure of Subnormal Problem Children in the Community; Mental Hygiene, July, 1933.

## TROISIÈME RAPPORT

## La débilité mentale comme cause de la Délinquance infantile

par le Docteur G. VERMEYLEN Professeur à l'Université de Bruxelles. (Belgique)

Les rapports de la déficience mentale et de la délinquance chez l'enfant soulèvent un nombre considérable de problèmes. Je me suis volontairement limité à trois d'entre eux qui avaient depuis longtemps déjà retenu mon attention. Ce sont : 1º0 La notion de débilité mentale et ses limites ; 2º0 la valeur criminogène de la débilité mentale ; 3º0 l'importance des types mentaux comme facteurs de délingement les la débilité mentale ;

Ainsi compris, et malgré sa portée volontairement partielle, ce rapport gardera une certaine homogénéité qui vise surtout la psychologie expérimentale et clinique du débile telle qu'elle peut être faite à la fois par les méthodes d'examen objectif et par l'observation de ses divers types.

# - La notion de Débilité mentale et ses limites

Il faut tout d'abord s'entendre sur la forme même de débilité entale.

Pour les uns elle comprend tous les degrés de la déficience mentale du moment qu'elle est assez prononcée pour être pathologique et classer l'individu parmi les anormaux de l'intelligence. C'est dans ce sens que le terme de débilité mentale sera compris au cours de ce rapport pour le conformer à l'esprit de la question posée aux divers rapporteurs.

supérieur de la déficience mentale morbide, au-dessus de laquelle et immédiatement au-dessous de l'arriération mentale, degré tement au-dessus de l'imbécillité, qui elle-même dépasse l'idiotidans l'ensemble de la déficience mentale. Elle se place immélia. se placent les formes inférieures, moyennes et supérieures de un sens plus restrictif. La débilité mentale n'est qu'un degre l'intelligence normale. Pour les autres, et avec raison, je crois, il faut donner au terme,

d'être donnée je garderai donc au terme de débilité mentale son d'opportunité déjà invoqué et pour la raison de fait qui vient rieures de la déficience mentale et se classe presqu'exclusivement sens le plus général. parmi les vrais débiles mentaux et les arriérés. Pour le motif délinquants déficients mentaux ne ressortit pas aux formes infeprincipe n'a que peu d'importance. La grosse masse des jeunes En fait, pour le problème qui nous occupe, cette différence de

la relativité du niveau mental. Mais une difficulté plus grave nous retiendra. C'est celle de

intellectuelle suffisante. Sur cette suffisance même les opinions et à écrire et que le débile mental n'avait pas une adaptation normalité ou de leur anormalité. On se contentait d'affirmer que variaient avec le goût de chacun et le diagnostic restait strictel'idiot ne parlait pas, que l'imbécile ne pouvait apprendre à lire tout au moins pour les cas limités, de s'entendre sur le fait de leur degrés de déficience mentale mais il n'était même pas possible, norme objective ne permettait de distinguer entre eux les divers Jadis la plus grande confusion régnait. Non seulement aucune

mental a remplacé l'appréciation subjective. Désormais on adun âge mental de o à 2 ans et un quotient intellectuel de o à met, arbitrairement, mais assez unanimement, que l'idiot a est venue apporter une rigueur nécessaire. La notion de niveau ment subjectif. L'introduction des méthodes expérimentales dans ce domaine

le débile mental . de 6 à 9 ans . . 0, 40 à 0,70 l'imbécile . . . . de 2 à 6 ans . 0, 20 à 0, 40 . . . de 9 à 10 ans . 0, 70 à 0, 85

aussi solide. Ce n'est que depuis peu qu'on s'est aperçu du caraclisé par la notion de niveau mental avait une valeur doctrinale D'emblée on a admis que l'incontestable progrès pratique réa-

tère relatif du niveau mental. En fait, l'étalonnage des épreuves ne vant que pour le groupe

ucial dans lequel il a été établi. Cela remet au premier plan

jimportance du milieu qui a été trop négligé. de professeurs de l'Université de Chicago, et d'une autre enquête de et le milieu, parue dans la Revuedu Service social de janvier de promite sur le même sujet par B. S. Burke, de l'Université importante sur le même sujet par B. S. Burke, de l'Université important rapportés par Decrale desse l'acceptant de l'Université important l'acceptant de l'Université important l'acceptant l'accept importord, rapportes par Decroly dans une étude sur l'héré-de Stanford, parme dans la Romanda e Joici les résultats des travaux faits en Amérique par un groupe

raut à 17 % tandis que celle de l'hérédité intellectuelle équivaut L'influence du milieu sur le degré d'intelligence (Q. I.) équi-

à 33 ° 'o. L'influence totale de l'hérédité est, selon toute probabilité,

voisine de 75 à 80 º/o.

qu'ils auraient s'ils avaient été soumis à des conditions normales. d'intelligence (Q. I.) qui ne s'écarte que de 6 à 9 points de celui Soixante-dix pour cent des enfants environ ont un degré

mille dans les familles américaines ». situations extrêmes ne se rencontrent qu'une ou deux fois sur mauvais milieu ne peut l'abaisser de plus de 20 points. Mais ces ron 20 points de quotient intellectuel, et, inversement, le plus ', L'influence du milieu le meilleur sur l'intelligence est d'envi-

conclusions des auteurs américains. poursuivie en Belgique sur des enfants de milieux sociaux difféford Revision de Terman », rapporte également une enquête rents et dont les conclusions se rapprochent sensiblement des Un pédagogue belge, Delvaux, dans le «Contrôle de la Stan-

mental, entre chacune des différentes classes sociales. un écart d'environ 10 points de Q. I. ou d'environ un an d'âge (C. S. I.) moyenne (C. S. M.) et supérieure (C. S. S.) il retrouve Ayant examiné des enfants des classes sociales inférieure

Ecart entre C. S. I. et C. S. M. = 10 points.

C. S. M.et C. S. S. = 13 points.

C. S. I. et C. S. S. = 23 points.

ment le même. montrent que le retard attribuable au milieu se révèle sensibleces recherches poursuivies de façon indépendante, et qui toutes Il est frappant de constater la concordance qui existe entre

Audet 1, nous avons, comparé les résultats généraux avec ceux Dans une recherche poursuivie en collaboration avec le Dr

de neur, et psychiatrie, mars 1935.

qu'on obtient chez des enfants d'émigrants appartenant au milieu rural de l'Europe centrale et orientale.

La comparaison des Q. I. des enfants de milieux ruraux que La comparaison des Q. I. etablis par Terman nous avons examinés avec ceux des Q. I. établis par Terman nous avons examinés avec ceux des Q. I. établis par Terman nous avons examines avec montre plusieurs faits intéressants, chez des enfants des villes montre plusieurs faits intéressants, chez des niveaux normaux est notelles notes niveaux normaux est notelles niveaux normaux est niveaux niveaux niveaux niveaux niveaux niveaux est niveaux nive chez des enfants des villes inveaux normaux est notablement. Notamment la proportion des niveaux normaux est notablement. supérieure, dans les restitutes de 96; tandis que 22 % sent, dans le cas de Terman, le Q. I. de 96; tandis que 22 % seulement de nos enfants n'atteint un Q. I. supérieur à 108, alors que Terman signale même des Q. I. de 145. De même les recherque Terman signale même des Q. Goddard, montrent que Terman signate inche de Bobertag, de Goddard, montrent que dans environ 75 % des cas le niveau mental des enfants est égal ou supérieur à l'âge réel.

Chez nos enfants nous ne constatons plus ce rapport que dans

16 % des cas.

Enfin ces différentes constatations correspondent également aux constatations faites par Delvaux qui montrent que l'écart entre les résultats obtenus entre chacune des classes sociales est d'environ dix points de Q. I. et d'environ un an d'âge mental.

Tous ces faits montrent la relativité du niveau mental par rapport à un milieu déterminé. Cette relativité porte surtout sur la limite supérieure de l'anormalité. Quel est en d'autres termes l'âge mental minimum compatible avec l'exercice normal de l'intelligence.

Il faut à cet égard distinguer les sujets ayant pratiquement terminé leur évolution intellectuelle et ceux chez qui elle se continue. Pour les premiers la limite semble pouvoir être statique et répondre à un niveau mental déterminé ; pour les autres elle est dynamique et ne peut être qu'un rapport. Il est donné par le Q. I. qui est égal à l'âge mental divisé par l'âge réel.

Mais dans l'un et l'autre cas le critère de la normalité reste encore la capacité d'adaptation sociale du sujet. Partant de cette idée le Dr Simon 1 a cherché à établir à quel niveau intellectuel

correspond cette aptitude.

Pour y arriver il compare le niveau auquel atteignent des sujets normaux et anormaux. Les normaux, pris au hasard dans tous les milieux, ont comme caractère de normalité de s'être adaptés d'une façon suffisamment adéquate à la vie sociale. Les anormaux sont considérés comme tels du fait même de l'obligation où l'on s'est trouvé de les hospitaliser pour leur insuffisance mentale. Dans les deux groupes il ne s'agit que d'adultes. Voici mentale: les résultats :

| age mental                       | 2 à 5 ans | 5 à 7   | 7 à 8   | 8 à 9 |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|-------|
| age menalix                      | 0         | o       | I       | I     |
| adultes normaux adultes anormaux | 15        | 13      | 10      | 10    |
| âge mental                       | 9 à 10    | 10 à 12 | 12 à 15 | + 15  |
| adultes normaux                  | 13        | 31      | 47      | 20    |
| adultes anormaux                 | 4         | 4       | I       | 0     |

Ils nous montrent que la plupart des anormaux adultes que l'on doit hospitaliser sont d'un âge mental inférieur à 9 ans ; l'on doit a y ans ; tandis que parmi les normaux le plus grand nombre des sujets a un âge mental compris entre 10 et 15 ans. Il est donc permis de considérer 9 ans comme l'âge frontière peu compatible encore avec la vie sociale, et 10 ans comme le niveau mental où s'acquièrent les connaissances indispensables à l'exercice de la vie sociale.

Les mêmes constatations peuvent se faire, grâce au Q. I. pour les enfants qui n'ont pas achevé leur évolution intellectuelle. Elles permettent de considérer que le Q. I. de 0,85 constitue la limite supérieure de l'anormalité, celle qui distingue les débiles

supérieurs, ou arriérés, des sujets normaux.

Mais les bases mêmes sur lesquelles reposent ces critères en montrent la relativité. Ce sont en effet des bases sociales qui ne valent, dès lors, que pour des milieux sociaux bien déterminés. En fait, pour chaque milieu spécifique il faudrait refaire un étalonnage précis des épreuves adoptées. Cela est évident lorsqu'on essaie d'appliquer les tests courants à des peuplades primitives. Les expériences faites sur les jeunes fuégiens, les jeunes nègres d'Afrique sont démonstratives à ce sujet. L'échelle de valeur de leur intelligence est toute différente de celle des enfants

L'enfant qu'ils pourraient appeler intelligent, et qui s'adaptera facilement au point de vue social dans leur milieu et y réussira, n'a pas les mêmes capacités intellectuelles que l'enfant civilisé dit intelligent. Son rythme de développement intellectuel est également tout différent de celui de l'enfant civilisé. Au cours des premières années de la vie les enfants des peuplades primitives paraissent plus intelligents, puis leur développement s'arrête rapidement. Les acquisitions concrètes sont plus facilement assimilées chez les primitifs. Par contre, ils ne peuvent que

<sup>1.</sup> D. Simon, Limites supérieures de la débilité mentale. Soc. médico-psychologique, 1921.

difficilement accéder à des acquisitions abstraites pour lesquelles les enfants des races civilisées ont beaucoup plus d'aptitudes acquises. Leur niveau inférieur de normalité se place dans l'ensemble très bas et très en dessous de celui qui est admis pour les sujets civilisés.

D'autre part, lorsqu'on leur applique des méthodes d'examen analytique, ils gardent à l'âge adulte des courbes mentales du type infantile dans lesquelles les fonctions d'acquisition sont beaucoup plus développées que les fonctions d'élaboration, plus nettement intellectuelles et basées sur les capacités abstratives. La même relativité de la notion de normalité intellectuelle se constate, quoiqu'à un degré évidemment moindre, parmi les populations européennes. Les épreuves de 9 et ro ans (niveau correspondant au degré normal inférieur) sont trop difficiles pour la plupart des adultes et des adolescents de certaines régions. Il faut pour ceux-ci, admettre des niveaux inférieurs de normalité de 8 ans, sous peine de considérer comme anormaux des sujets parfaitement normaux, eu égard au développement social général de leur milieu.

De même le niveau moyen peut différer également entre ruraux et citadins, ou encore entre sujets des milieux populaires et cultivés. Des recherches de Decroly remontant aux premières investigations faites avec les épreuves de Binet Simon, montraient déjà des décalages de r et 2 ans, parfois de 3 ans entre les enfants de la classe aisée et ceux de la classe populaire.

Cette relativité du niveau mental limite entre l'état normal et l'état anormal montre déjà la précarité des recherches qui ont été faites sur les rapports de la délinquance et de la débilité mentale

Jadis il était admis, à peu près sans conteste, que le nombre des débiles mentaux était grand parmi les jeunes délinquants. Leur proportion variait suivant les recherches entre 10 et 90%. H. H. Goddard l'estimait à 66% pour les jeunes détenus de New-Jersey (États-Unis) (Juvenile Deliquency, 1923).

Puis des travaux plus récents, inspirés par l'école américaine, ont avancé des statistiques tout à fait opposées. Dans la plupart le nombre des débiles mentaux se trouve très réduit mais encore important; dans d'autres on constate que la proportion des jeunes anormaux délinquants n'est pas plus grande que celle des jeunes anormaux dans la population scolaire ordinaire; quelques-uns enfin, comme Carl Murchison, en arrivent à quelques-uns enfin, d'anormaux de l'intelligence parmi les trouver qu'il y a moins d'anormaux de l'intelligence parmi les

délinquants que dans la population ordinaire. G. Mennens 1, en Belgique, a tenté de prouver la même opinion d'après des recher-Belgique, aconde main sur les détenus adultes de la prison de ches de En décalant assez arbitrairement de 2 ans les résultats Louvain. En décalant assez arbitrairement de 2 ans les résultats Louvain des épreuves de ma méthode psychographique, il arrive à déclades épreuves de ma méthode psychographique, il arrive à déclades épreuves de ma méthode psychographique, il arrive à déclades épreuves de la décalament que les « criminels sont, au M. M. de vue intellectuel, sinon supérieurs au moins semblables point de vue intellectuel, sinon supérieurs au moins semblables au reste de la population. » Pourtant « Les condamnés correctionnels semblent inférieurs, mais cette infériorité peut être attribuée au milieu ».

pris tels que, les résultats de l'examen par mes épreuves des pris tels que, les résultats de l'examen par mes épreuves des prisonniers, sur lesquels est établie une partie de son étude, 215 prisonniers, sur lesquels est établie une partie de son étude, montrent pourtant que 33,7% ne dépasse pas 8 ans d'âge mental, ce qui montre tout de même un niveau assez bas, même en faisant des réserves sur la valeur des niveaux obtenus, pour les considérer comme d'intelligence anormale.

Voici du reste le tableau de cette répartition :

| Fréquence 2 7 21 57 55 48 17 7 1 215 Pourcentage 0.9% 3.2% 9.7 % 26,5% 25.5% 25.5% 7.9% 3,2% 0.4 % 100% |   | åge mental 13 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|
| 0,9%                                                                                                    | - | 13            |   |
| 3,20                                                                                                    |   | 12            |   |
| 21<br>9.7 %                                                                                             |   | 11            |   |
| 57<br>26,5%                                                                                             |   | 10            |   |
| 55<br>25.5 %                                                                                            |   | 9             |   |
| 48                                                                                                      |   | 00            | - |
| 7.9%                                                                                                    |   | 7             | - |
| 3,20/                                                                                                   |   | 6             |   |
| 0.40                                                                                                    |   | S.            |   |
| 215                                                                                                     |   | Total         |   |

Dans l'ensemble il semble bien qu'on pourrait, en tous cas, se rallier à l'opinion moyenne donnée par Rudolf Pintner <sup>2</sup> qui considère que, si la débilité mentale proprement dite est moins répandue qu'on ne le croyait parmi les délinquants, leur niveau moyen reste malgré tout, et dans l'ensemble, inférieur à celui de la population normale.

# La valeur criminogène de la débilité mentale

Ces thèses d'ordre général émises, voyons de quelle manière elles peuvent s'appliquer dans la pratique et quelles sont les déductions qu'on peut en tirer.

<sup>1.</sup> G. MENNENS. Étude expérimentale de différentes aptitudes psychologiques chez les prisonniers. J. de psychologie normale et pathol., mars-avril 1931.
2. R. PINTNER. Intelligence Testing. Methods and Results. New-York, Henri Holtand Company, 1923.

Dans l'ensemble la plupart des auteurs admettent qu'il y a délinquants. L. S. Hollingworth signale dans les reformatories de Californie plus de 25% de débiles. Le même pourcentage est donné pour ceux de New-York. La proportion dans le « Bedford Reformatory for women » est de un quart de la population totale ; au « Westminter County Penitentiary » elle est de un tiers. Dans délinquants sont des débiles. Le Dr Ordahl signale que 45% des cnfants qui ont passé par le « Juvenile Court » de San José, en 1906, étaient des débiles mentaux.

En France, Heuyer signale sur 300 mineurs délinquants des départements de la Seine examinés en 1927-1928, 18% de débiles mentaux simples et 29% d'instables avec débilité mentale et troubles marqués du caractère. Le Dr Decoudray, dans sa statistique des mineurs détenus à la Maison d'éducation surveillée d'Eysses, signale :

Débiles mentaux (niveau mental inférieur à 10 ans) . 33,9% Normaux (niveau mental de 10 à 12 ans) . . . . . 54,5% Normaux supérieurs (niveau mental supérieur à 12 ans).11,6%

En Belgique Rouvroy note à l'École d'observation de Moll 31,64% d'irréguliers psychiques parmi les mineurs délinquants de cet établissement. Il se répartissent comme suit : arriérés profonds 1.13%; anormaux éducables 28,12%; anormaux collocables 2.39%. Sur 1.236 mineurs délinquants, qui avaient été envoyés au même établissement en deux ans, à l'époque où j'y poursuivais des recherches, 315 soit 25,5% étaient des déficients mentaux.

D'après Alexander enfin il y a 32% des enfants du juge qui n'ont pas 10 ans d'A.M.; 27,6% ont un niveau entre 10 et 12 ans; 27.6% entre 12 et 15 ans et 12,8% ont plus de 15 ans.

Comme nous l'avons vu plus haut ces statistiques ont été très contrebattues ces dernières années. Le fort courant d'interventionnisme social qui existe actuellement en Amérique a suscité une série de recherches dans divers domaines tendant à diminuer le rôle des causes dégénératives permanentes pour augmenter celui des influences de milieu, plus directement modifiables et perfectibles

modifiables et perfectibles.

On a notamment critiqué les épreuves utilisées. Mais précisément les statistiques reposent sur des séries d'épreuves souvent
fort différentes les unes des autres et pourtant le pourcentage
des déficients reste sensiblement le même.

On a également critiqué la sélection faite parmi les délinquants. La plupart des statistiques n'envisagent pas l'ensemble quants. La plupart des statistiques n'envisagent pas l'ensemble des jeunes délinquants d'une ville ou d'une contrée, mais seulement ceux qui vont jusqu'au juge des enfants, ou même seulement ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou fet institutions déjà spécialisées pour le traitement d'enfants des institutions déjà spécialisées pour le traitement d'enfants des institutions déjà spécialisées pour le traitement d'enfants des institutions de la certaines statistiques probantes ont été irréguliers. Pour toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage élevé faites avant toute sélection et montrent un pourcentage de le déficient de la contre de la c

Un dernier argument, le plus important, repose sur le parallélisme mental avec les enfants non délinquants. Les pourcentages donnés pour les mineurs délinquants sont peut-être exacts, mais ces pourcentages ne diffèrent pas sensiblement de ceux qu'on obtient dans la population scolaire ordinaire. Malheureusement ici encore la plupart des statistiques sont sujettes à caution et la terminologie employée ne donne que des points de comparaison très aléatoires.

Les anciennes statistiques ne portent que sur les débiles mentaux avérés et donnent en Suisse 1,5 aux États-Unis 2%, en France 1,5%, au Japon 3%, en Hollande 1,5%, en Belgique 1,18%.

Plus intéressantes sont les statistiques récentes qui envisagent tous les degrés d'intelligence et les répartissent en niveau mentaux ou quotients intellectuels. Telle est la statistique de Terman portant sur un millier d'enfants de 5 à 14 ans. Un tiers, soit 339 ont un développement tout à fait normal (quotient compris entre 0,95 et 1,05), près de la moitié (432) ont un développement sub ou surnormal (quotient compris entre 0,86 et 0,95 ou entre 1,06 et 1,15). Restent 229 enfants qui sont en dehors des limites normales soit qu'ils aient un quotient à 1,15, soit inférieur à 0,85, Yerkes et Louise Wood (1916) cités par Piéron 1 répartissent comme suit les quotients intellesctuels.

|    | •                     |                        |                           |                      |                                  |                                       | mo                                         |
|----|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                       |                        |                           |                      |                                  |                                       | ins                                        |
|    | Pius de 1,51 genius . | rling de 1,50 superior | 1,11 d 1,30 supernormal . | v,91 a I,10 normal . | 0,71 a 0,90 subnormal (arriérés) | 0,51 a 0,70 inferior (débiles mentaux | moins de 0,50 dépendent (idiots-imbéciles) |
|    | •                     | Ĭ.                     | urc                       |                      | nal                              | (de                                   | (idi                                       |
|    |                       |                        | al                        |                      | (a                               | bil                                   | ots                                        |
|    | •                     | •                      |                           | •                    | rrié                             | es r                                  | -im                                        |
|    |                       |                        |                           |                      | rés                              | ner                                   | béc                                        |
|    |                       |                        | ٠                         | •                    |                                  | itai                                  | ile                                        |
|    | •                     | •                      | •                         | •                    | •                                | (X                                    | s).                                        |
|    | •                     | •                      | •                         |                      |                                  |                                       |                                            |
| 30 | 2,73                  | 6,47                   | 19,97                     | 40,46                | 23,09                            | 6,96                                  | 1,26 %                                     |

I. Piéron, Le développement mental de l'intelligence. Alcan 1929.

Dans l'ensemble la plupart des auteurs admettent qu'il y a un pourcentage assez élevé de débiles mentaux parmi les jeunes délinquants. L. S. Hollingworth signale dans les reformatories de Californie plus de 25% de débiles. Le même pourcentage est donné pour ceux de New-York. La proportion dans le « Bedford Reformatory for women » est de un quart de la population totale ; au « Westminter County Penitentiary » elle est de un tiers. Dans le « Preston School of Industry at Jone » (Californie) 35% des délinquants sont des débiles. Le Dr Ordahl signale que 45% des enfants qui ont passé par le « Juvenile Court » de San José, en 1906, étaient des débiles mentaux.

départements de la Seine examinés en 1927-1928, 18% de débiles mentaux simples et 29% d'instables avec débilité mentale et troubles marqués du caractère. Le Dr Decoudray, dans sa statistique des mineurs détenus à la Maison d'éducation surveillée d'Eysses, signale:

Débiles mentaux (niveau mental inférieur à 10 ans) . 33,9% Normaux (niveau mental de 10 à 12 ans) . . . . . 54,5% Normaux supérieurs (niveau mental supérieur à 12 ans).11,6%

En Belgique Rouvroy note à l'École d'observation de Moll 31,64% d'irréguliers psychiques parmi les mineurs délinquants de cet établissement. Il se répartissent comme suit : arriérés profonds 1.13%; anormaux éducables 28,12%; anormaux collocables 2.39%. Sur 1.236 mineurs délinquants, qui avaient été envoyés au même établissement en deux ans, à l'époque où j'y poursuivais des recherches, 315 soit 25,5% étaient des déficients mentaux.

D'après Alexander enfin il y a 32% des enfants du juge qui n'ont pas 10 ans d'A.M.; 27,6% ont un niveau entre 10 et 12 ans; 27.6% entre 12 et 15 ans et 12,8% ont plus de 15 ans.

Comme nous l'avons vu plus haut ces statistiques ont été très contrebattues ces dernières années. Le fort courant d'intertrès contrebattues ces dernières années. Le fort courant d'intertrès contrebattues ces dernières actuellement en Amérique a ventionnisme social qui existe actuellement en Amérique a ventionnisme série de recherches dans divers domaines tendant suscité une série des causes dégénératives permanentes pour à diminuer le rôle des causes dégénératives permanentes pour augmenter celui des influences de milieu, plus directement

modifiables et perfectibles.
On a notamment critiqué les épreuves utilisées. Mais précion a notamment critiqué les épreuves utilisées. Mais précion des sément les statistiques reposent sur des séries d'épreuves souvent fort différentes les unes des autres et pourtant le pourcentage des déficients reste sensiblement le même.

on a également critiqué la sélection faite parmi les délinon La plupart des statistiques n'envisagent pas l'ensemble quants. La plupart des statistiques n'envisagent pas l'ensemble quants délinquants d'une ville ou d'une contrée, mais seuledes jeunes qui vont jusqu'au juge des enfants, ou même seulement ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou ment ceux qui sont envoyés dans des centres d'observation ou per ceux qui sont envoyés des ce

Un dernier argument, le plus important, repose sur le paralglisme mental avec les enfants non délinquants. Les pourcenglisme donnés pour les mineurs délinquants sont peut-être
tages donnés pourcentages ne diffèrent pas sensiblement
exacts, mais ces pourcentages ne diffèrent pas sensiblement
de ceux qu'on obtient dans la population scolaire ordinaire.
Malheureusement ici encore la plupart des statistiques sont
sujettes à caution et la terminologie employée ne donne que
des points de comparaison très aléatoires.

Les anciennes statistiques ne portent que sur les débiles mentaux avérés et donnent en Suisse 1,5 aux États-Unis 2%, en France 1,5%, au Japon 3%, en Hollande 1,5%, en Belgique

pius intéressantes sont les statistiques récentes qui envisagent tous les degrés d'intelligence et les répartissent en niveau mentaux ou quotients intellectuels. Telle est la statistique de Terman portant sur un millier d'enfants de 5 à 14 ans. Un tiers, soit 339 ont un développement tout à fait normal (quotient compris entre 0,95 et 1,05), près de la moitié (432) ont un développement sub ou surnormal (quotient compris entre 0,86 et 0,95 ou entre 1,06 et 1,15). Restent 229 enfants qui sont en dehors des limites normales soit qu'ils aient un quotient à 1,15, soit inférieur à 0,85, Yerkes et Louise Wood (1916) cités par Piéron 1 répartissent comme suit les quotients intellesctuels.

|                       |                      |                         |                    |                                    |                                       | Ħ                                           |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                       |                      |                         |                    |                                    |                                       | oins                                        |
| plus de 1,51 genius . | Į,<br>Į,             | I,II à 1,30 supernormal | 0,91 à 1,10 normal | 0,71 à 0,90 subnormal (arriérés) . | 0,51 à 0,70 inferior (débiles mentaux | moins de 0,50 dépendent (idiots-imbéciles). |
| s de                  | رتا ،<br>س           | رم                      | منم                | ررم                                | 9                                     | ,50                                         |
| I,5                   | 1,31 à 1,50 superior | I,30                    | I,IC               | 0,90                               | 0,70                                  | dé                                          |
| 1 86                  | us c                 | us                      | no                 | us                                 | inf                                   | enc                                         |
| niu                   | ıper                 | per                     | m                  | bno                                | eric                                  | lent                                        |
| ·                     | ior                  | non                     | 111                | rma                                | or (d                                 | (id                                         |
| •                     | :                    | mal                     |                    | 1 (a                               | ébil                                  | liots                                       |
|                       |                      | •                       | •                  | rrié                               | es r                                  | S-im                                        |
| •                     | :                    |                         |                    | rés                                | nen                                   | béc                                         |
| •                     | •                    | •                       | •                  |                                    | tau                                   | iles                                        |
|                       |                      |                         |                    |                                    | ی                                     | •                                           |
| 13                    | 6                    | 19                      | 40,46              | 23,09                              | 6                                     | Į,                                          |
| 2,73                  | 6,47                 | 19,97                   | 46                 | 8                                  | 6,96                                  | 1,26 %                                      |
|                       |                      |                         |                    |                                    |                                       | 0                                           |

<sup>1.</sup> Pieron. Le développement mental de l'intelligence. Alcan 1929.

Dans l'ensemble ou 70 % de débiles mentaux et d'arriérés parmi la population enfantine débiles mentaux et d'arriérés parmi la population enfantine générale. Ces chiffres globaux ne différent en somme pas sensiblement de ceux recueillis chez les mineurs délinquants. Dans l'ensemble on voit donc qu'il y aurait 20 à 30 % de

L'intérêt du mouve du délinquance aura été de faire serrer de plus près milieu sur la délinquance aura été de faire serrer de plus près près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de plus près de la delinquance aura été de faire serrer de la delinquance aura delinquance aura de la delinquance a le problème et de donner des notions plus exactes sur ses élé. L'intérêt du mouvement actuel en faveur de l'influence du

cients mentaux reste supérieur, quoique moins fortement qu'on en intelligence sur le premier. En fait le pourcentage de défisont strictement comparables ni surtout que le second l'emporte la population enfantine générale et les mineurs délinquants, la population enfantine générale et les mineurs delinquants, la population enfant de la population de la population enfant de Mais il ne faudrait néanmoins pas croire que les deux groupes ents.
Il semble bien qu'il n'y a pas une différence massive entre

soin d'en soustraire les enfants confiés au juge par mesure de surnormaux. Mais on y trouve aussi moins, surtout lorsqu'on a moins que parmi les enfants ordinaires des sujets bien doués et délinquants autour d'une normale basse. On y trouve beaucoup ne l'avait cru, chez les mineurs délinquants. Mais ce qui frappe surtout c'est le groupement des mineurs

profondément déficients. préservation et qui ne sont pas des vrais délinquants, des sujets

enfantine.. 70 % de l'ensemble des mineurs délinquants et dépassent de représentant le degré anormal supérieur. Ils représentent 60 à peine la limite supérieure de l'anormalité, et par des arrières normaux du type inférieur, ayant des niveaux qui dépassent à join le nombre correspondant dans l'ensemble de la population La grosse masse des jeunes délinquants est constituée par des

que la déficience mentale est pourvoyeuse de délinquance ou semble victorieuse et qu'on puisse affirmer en toute sincérité d'un déplacement léger de limite pour que l'une ou l'autre théorie tante question. Il suffit d'un coup de pouce à droite ou à gauche, De là la confusion qui n'a cessé de régner dans cette impor-

qu'elle ne l'est pas. intelligences médiocres qu'on peut, à loisir, déclarer normales ou des niveaux qui viennent au contraire se grouper parmi les non délinquants. Il n'y a plus une telle dispersion sur l'échelle délinquants un groupe beaucoup plus homogène que celui des sation des niveaux et quotients qui fait du groupe des mineurs anormales, mais qui n'en sont pas moins de type inférieur. Mais le nœud du problème est ailleurs. Il est dans la conden-

tante de délinquance que d'avoir un niveau d'intelligence suff-Et c'est là, lorsqu'on y réfléchit bien, une condition impor-

> et d'autre part suffisamment bas pour devenir socialement et ne pas constituer un motif péremptoire d'inadaptation sociale; samment élevé pour qu'il puisse être méconnu par l'entourage se surajouter le moindre accident d'ordre physique ou psychique, insuffisant à la moindre difficulté extérieure ou lorsque vient certains troubles du caractère. On ne pourrait assez répéter que la déficience mentale ne peut déterminer à elle seule la délinquance, comme peuvent le faire

Elle n'est génératrice de délits que lorsqu'il existe, de ce fait,

tions et les niveaux d'intelligence médiocre qui sont les plus une inadaptation sociale avérée. Et ce sont les légères arriérament l'enfant dans la délinquance. citant pas de mesures d'aide efficace et faisant glisser fortuiteprotection immédiate, mais une inadaptation insidieuse, ne suscomme chez les grands anormaux et qui amène des mesures de propices à créer une inadaptation sociale, non pas massive,

de l'hérédité ou celle du milieu mais bien à étudier l'action Ainsi le problème ne se réduit plus à faire triompher la théorie

de ces éléments l'un sur l'autre.

qui font qu'on traite l'enfant comme les autres, qu'on exige un désespéré ou un indifférent. Bien plus, lui-même ne reconnaît de lui la même somme de travail, les mêmes réussites que chez sur les circonstances ou sur autrui. D'autre part, il croit avoir pas les causes intimes de ses échecs et les reporte volontiers les autres et que, suivant les caractères, on en fait un révolté montées pour leur assurer une adaptation sociale passable. Dans d'ordre pratique, social et sentimental qui doivent être surs'être occupé dans la vie courante d'enfants et de jeunes gens de là aussi des rancœurs, des révoltes ou du laisser-aller. Il faut droit au même genre de vie et pouvoir espérer les mêmes avansocial de l'enfant est livré au hasard des circonstances. Il faut la majorité des cas cet essai n'est même pas tenté et l'avenir intellectuellement peu doués pour comprendre les difficultés tages que les autres. Il se méprend lui-même sur ses capacités, des lors bien peu de choses pour que se produisent des réactions Ce sont surtout les insuffisances méconnues, parce que légères,

complexe de causes soutendues par cette infériorité. pas due à une cause unique, l'infériorité mentale, mais à un Mais dans ce cas comme dans les autres, la délinquance n'est

comme en Belgique, la loi de défense sociale qui règle le sort res vaste de la délinquance morbide et de leur appliquer, de classer la délinquance des débiles mentaux dans la catégorie C'est elle qui représente l'élément constitutionnel qui permet

judiciaire des anormaux adultes. Mais cet élément constitutionnel n'est pas, comme dans le cas de la plupart des enfants psychopathes délinquants, la cause principale et souvent suffisante de leur délinquance. Il ne joue que lorsque l'incompréhension de l'entourage et le manque de protection sociale n'ont pas paré à l'inadaptation intellectuelle et que le sujet s'est trouvé devant une tâche sociale manifestement au-dessus de ses possibilités.

La prophylaxie de la délinquance chez le débile mental est donc nettement une prophylaxie sociale, basée sur une adaptation aussi bonne que possible du débile à un milieu aussi conforme que possible à ses capacités. C'est par la création d'un enseignement spécial et d'un apprentissage spécial bien organisés, de patronages post-scolaires qui aident l'adaptation sociale et professionnelle du sujet et par une assistance sociale prolongée dans tout le cours de son existence, que se fera le plus efficacement la prophylaxie de la délinquance chez les déficients mentaux. On verra alors le taux des débiles mentaux délinquants tomber dans de fortes proportions et être même de loin inférieur à celui des normaux.

# III. — Le type mental et la délinquance

Il semble bien, du reste, qu'il est très illégitime de parler de la débilité mentale en gros comme d'une province homogène de la pathologie mentale.

En fait, il n'y a pas une débilité mentale mais des débilités mentales qui suivant leur degré et suivant leur type tantôt constituent une plus grande propension à commettre des actes délictueux, tantôt donnent au délit lui-même un caractère spécial.

Tout d'abord le degré de la déficience mentale peut déjà donner une indication très nette quant à l'importance du délit commis.

Sur les 1236 jeunes délinquants qui avaient été envoyés, en deux ans, à l'École d'observation de Moll pour des délits divers j'ai pu en examiner spécialement 290. En les classant pour chaque âge mental, suivant l'importance de leurs réactions spéciales, on obtient le tableau suivant :

| ans d'A.M | Sujets de plus de 10 | Sujets de 8 à 10 ans | 6 ans d'A.M Sujets de 6 à 8 ans | Sujets de moins de |               |          |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 0         | 9t ot                | 40 40,4              | 17                              | 9,0                | I RESERVATION | <b>.</b> |
| 48 65,7   | 28 33                | # #,4                | 14 42,4                         | 0/                 | PETITS DÉLITS |          |
| 25 34     | 18 21                | 15 15,2              | 2 6,1                           |                    | DÉLITS        |          |

Les mesures de préservation sont celles qui sont prises lorsque de petites infractions à la loi, telles que le vagabondage et la mendicité, sont ducs au mauvais milieu familial et à l'abandon fréquemment prises qu'on a affaire à des sujets plus jeunes de mentalité plus inférieure.

Les petits délits, tels que le vagabondage et la mendicité en raison inverse de l'âge mental, jusqu'à ro ans, pour augmenter brusquement ensuite. En fait, il n'en est rien et cette diminution queries, les vols avec effraction, les attentats à la pudeur avec ou sans violence, les coups et les blessures. Ceux-ci augmentent le pourcentage maximum chez les sujets de plus de 10 ans d'âge mental, c'est-à-dire normaux au point de vue mental.

Il semble donc bien qu'aux âges mentaux inférieurs il y ait une plus grande propension aux délits peu importants, dépendant, dans une mesure presque totale, de l'influence du milieu et correspondant plus à de la passivité morale qu'à des tendances malignes. D'autre part, aux niveaux inférieurs, même lorsqu'il existe des tendances délictueuses, celles-ci sont limitées par la pauvreté intellectuelle du sujet, et il faut atteindre des niveaux plus élevés pour voir se produire toute une série de délits normaux, tels que les escroqueries, abus de confiance, vols avec effraction, etc.

Mais bien plus importante encore est la recherche du type mental du débile. Jusqu'à présent l'investigation mentale au

moyen des tests s'était à peu près limitée à l'établissement du niveau intellectuel et au dépistage des anormaux.

Comme telle, elle avait déjà rendu des services appréciables et qui pouvaient servir de base à la prophylaxie de la délinquante quance juvénile et à la rééducation des jeunes délinquants.

Mais il semble bien qu'on puisse lui demander plus et qu'il ne faille pas se limiter à la constatation d'un niveau d'intelligence. Par des méthodes psychographiques il est possible d'établir une courbe mentale du sujet, répondant aux variations de ces différentes fonctions mentales. L'étude des rapports qu'elles effectuent entre elles et l'examen des courbes qui les illustrent permettent de constater l'existence de types que j'ai eu l'occasion de décrire dans des études antérieures 1.

En résumé, l'examen comprend plusieurs séries de tests correspondant aux principales fonctions mentales à examiner : attention perceptive et réactive, mémoire de fixation et d'association, compréhension, jugement et raisonnement, combinaison et habileté. Dans chacune de ces séries, les épreuves sont graduées en un ordre de difficulté croissante correspondant aux âges mentaux de 3 à 10 ans et au-delà à 4 degrés de maturité. Les résultats de l'examen sont inscrits dans un diagramme qui comprend à l'ordonnée les numéros d'ordre ou les noms des séries d'épreuves répondant aux principales fonctions mentales qu'elles doivent mettre en valeur, et à l'abscisse les années d'âge de 3 à 10 ans plus les quatre degrés de maturité qui correspondent à une sorte de hiérarchie mentale parmi les sujets ayant pourtant atteint un niveau mental normal noven.

Cc procédé permet d'établir de véritables courbes mentales donnant le rapport entre les différentes fonctions intellectuelles examinées. Leur aspect général permet d'établir les catégories de types mentaux.

Je voudrais surtout insister ici sur la corrélation qui semble exister entre ces types mentaux et certaines formes de délin-

Il existe tout d'abord des types présentant une courbe mentale régulière et sans grandes variations partielles : ce sont les types régulière et sans grandes variations partielles : ce sont les types harmoniques. Ils réussissent à peu près d'égale façon toutes les harmoniques, qu'il s'agisse de mémoire, d'attention, de jugement, etc. Épreuves, qu'il s'agisse de mémoire, d'attention, de jugement, etc. Parmi eux, on peut pourtant distinguer plusieurs variétés qui se différencient moins par les résultats objectifs de l'examen se différencient moins par les résultats objectifs de l'examen mental que par la manière dont ils exécutent les épreuves.

Ce sont, en premier lieu, les sujets pondérés dont les réactions vités mentales, comme en font foi les courbes régulières obtenues à l'examen. Ce sont des jeunes gens calmes, équilibrés, sans grands moyens souvent, mais capables de mettre en valeur, par leur bonne volonté et leur capacité de travail régulier et quents chez les types de ce genre (7,9 %). Il s'agit presque touents chez les débiles mentaux assez profonds, de vagabondage et de mendicité, motivés par le manque de surveillance famileur docilité et leur bon sens pratique en font des sujets très éducatives ont le plus de chances de donner des résultats satisfaisants.

Tout autres se présentent les jeunes délinquants passis. Ceux-ci également ont une courbe mentale assez régulière et équilibrée dans toutes ses parties. Mais au lieu de correspondre, comme chez le pondéré, à un maximum constant d'effort, cette courbe indique plutôt un minimum d'effort toujours égal à lui-même. Ce sont des enfants assez inactifs et inertes, s'intéressant peu à ce qu'on leur fait faire, vivant assez étroitement en fonction de leur milieu et modelant leur activité, toujours diminuée, sur celle de leur entourage.

Ils sont avec les instables, le groupe le plus nombreux des jeunes délinquants et représentent 25,8 % de l'ensemble. Pourtant ce ne sont, pour la plupart, pas de vrais délinquants et ils passent le plus souvent devant le juge pour vagabondage et mendicité, causés par l'insuffisance de milieu familial.

La mesure prise vise moins à agir sur eux qu'à les mettre dans un milieu plus favorable. Pourtant il leur arrive, dans unc mesure encore assez importante, de commettre des délits, parfois très graves, tels que des attentats à la pudeur avec violence et même des meurtres. Dans la plupart des cas il s'agit d'actes commis sous la suggestion, parfois impérative, de plus audacieux et de plus malins qu'eux pour qui ils ont retiré, sans grand profit personnel, les marrons du feu.

Leur amendabilité est, en général, parfaite du moment qu'on

les met dans un milieu favorable.

Les types suivants présentent au contraire des irrégularités typiques de leur courbe mentale qui permettent parfois, à elles seules de les reconnaître : ce sont les TYPES DYSHARMONIQUES. Le soit tout d'abord que nous ne ferons que citer. C'est un

G. Vernbrylen. Les débiles mentaux, étude expérimentale et clinique, l'amertin, Bruxelles 1929.

juge des enfants. sujet d'asile qui ne passe que fortuitement (4,1%) devant le

ge des chiants.

Le type émotif est beaucoup plus fréquent parmi les jeunes

délinquants (22,1 %).

niveau des épreuves de compréhension et de jugement. moyen assez élevé, mais présentant une dépression nette au Il se caractérise à l'examen mental par une courbe à niveau

cours, les produits de leur fantaisie aux déductions logiques sentiment personnel et l'imagination peuvent se donner libre C'est que l'émotif substitue souvent dans ces épreuves où le

qu'imposent les faits.

actions moins d'après l'opportunité des faits que suivant l'imfait passer de l'enthousiasme à l'abattement et détermine leurs Ce qui les caractérise, c'est une excitabilité excessive qui les

pulsion de leurs sentiments.

est de les mettre à un métier et de les reformer par la discipline à leur donner les notions pratiques qui leur manquent. Le mieux toujours sujette à caution et leur rééducation doit surtout viser des faux, des vols avec effraction, etc. Leur réadaptation reste violence), tantôt par leur désir de briller. Ils volent pour pouvantardise. Ce sont des escroqueries parfois très bien combinées, voir faire comme leurs camarades qui ont de l'argent, ou par déterminés surtout par leur manque d'inhibition (indiscipline Aussi constate-t-on chez eux des délits d'un genre tout spécial

souvent remuants, difficiles et emportés. à cause de leur forme de jeu. Les instables se montrent le plus et les épreuves d'adaptation étant généralement le mieux réusi épreuves d'attention étant très mal réussies, les épreuves de mémoire d'association et de jugement constituent la moyenne nettement dans la courbe mentale par une ligne ascendante : les fourni (24 %) des jeunes délinquants. Ils s'inscrivent très Les instables constituent, avec les passifs, le groupe le plus

C'est chez eux qu'on relève les fugues répétées et le vagabon-

dage d'habitude.

actions sont empreintes d'un caractère désordonné et inconstant ils s'astreignent mal à une discipline de travail et toutes leurs et pour vol. Leur réadaptation est particulièrement difficile, car Ils passent aussi fréquemment devant le juge pour indiscipline

tant la versatilité et la spontanéité de l'enfant. Leur courbe lution caractérologique et souvent aussi intellectuelle, et présentent la caractérologique et souvent la délinquants examinés. Ce sont des sujets retardés dans leur évoqui permet difficilement à un amendement durable Il reste enfin les puérits, qui représentent 15,2 % des jeunes

> ment, compréhension). La délinquance du puéril a aussi l'allure association) sur les fonctions d'élaboration (jugement, memoure, association). La délinonance de la company de la la prépondérance des fonctions d'acquisition (attention, mémoire, celle des enfants normaux, de moins de dix ans. On y constate mentale présente également les caractères qu'on retrouve dans

enfant. et aussi la fermeté un peu autoritaire que l'on doit avoir avec un demandent pendant longtemps la surveillance continue, le doigté petit une certaine maturité, mais par leur caractère même fugues. L'amendabilité est la règle. Ces sujets acquièrent petit à Elle consiste surtout en petits vols domestiques, indiscipline,

influence déterminante assez grande sur la propension à la délinquance. Ainsi donc le type du déficient mental semble avoir une

qui importe, en fait de délinquance, comme pour toute l'adaptadéficience mentale, la manière dont l'individu s'en accommode, point de vue purement quantitatif. En un mot c'est la forme de la élément qualitatif dans un domaine où on était resté ancré à un et qui mérite pourtant d'attirer l'attention. Il fait intervenir un C'est là un côté de la question qui n'avait pas encore été abordé tion sociale, bien plus que la déficience mentale elle-même. Mais il n'en a pas une moindre sur la forme même du délit

### CONCLUSIONS

la déficience mentale et la délinquance des jeunes gens, nous Points particuliers des relations que peuvent avoir entre elles pouvons résumer ainsi les points qui ont été soulevés. Arrivé au terme de ce rapport, visant seulement quelques

clence quantitative de l'intelligence, et la délinquance. entre la débilité mentale, envisagée simplement comme défi-A l'heure actuelle on ne peut établir de relations bien étroites

ration de leurs épreuves, que dans leur application. dont les auteurs n'ont pas assez tenu compte, tant dans l'élabod'abord, et dépend trop étroitement des conditions du milieu La notion même de la débilité mentale est trop relative, tout

fail. fantile ordinaire, ne semble pas être beaucoup plus D'autre part le pourcentage des déficients mentaux parmi la

laible que parmi les jeunes délinquants.

de la débilité mentale et de ses limites qui donne cette impression. Mais là aussi il semble bien que ce soit la relativité de la notion

ou abaissées et donner une idée erronée de la question. Suivant les auteurs ces limites peuvent en effet être relevées

ment médiocre, ce qui n'est pas le cas dans la population infanintelligence qui, sans être toujours anormale, est pourtant nettetile ordinaire. Dans l'ensemble, 60 à 70% des jeunes délinquants ont une

En fait, la question est mal posée.

tation sociale, qui constitue l'élément déterminant de la délin-Pour nous, ce n'est pas la débilité mentale, mais bien l'inadap-

quance du déficient.

pas prises de façon efficace. facilement méconnue, et les mesures de compensation ne sont lité mentale, surtout lorsque celle-ci est légère. Elle est alors plus Cette inadaptation sociale peut être conditionnée par la débi-

Mais c'est surtout le type mental des débiles qui conditionne

l'inadaptation sociale et dès lors la délinquance.

mentaux mais aussi de la forme de leurs délits. la clef non seulement de la délinquance de beaucoup de déficients L'étude des types mentaux a été fort négligée, elle nous donne

## QUATRIÈME RAPPORT

### comme cause de la Délinquance infantile La débilité mentale et juvénile.

par le Docteur H. POSTMA (Hollande) Psychiâtre à Zeist

correctionnelle la liaison entre la débilité et la délinquance. J'ai symétrique de la famille. Ensuite j'ai tâché d'exprimer l'influence schéma, basé sur la grandeur de la famille et sur une division ligence normale. methode, en examinant un certain groupe d'enfants d'une école du milieu est grande. J'ai essayé ensuite de démontrer avec cette sûres. Dans ce rapport j'ai essayé de fixer l'hérédité dans un système scientifique bien ordonné. Pour définir l'influence du la déficience mentale à des niveaux entre l'imbécillité et l'intelpris le mot débilité dans son sens le plus large c'est-à-dire comme de dissemblance entre les moitiés symétriques plus l'influence du milieu comme un élément mobile dans ce schéma. Plus il y a milieu, détachée de celle de l'hérédité, nos méthodes sont moins nous pouvons dire que les recherches se sont développées en un aussi les causes de la délinquance infantile. Ils indiquent autant des pays de langue française tenu à Bruxelles en 1935 donnent au Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et l'influence de l'hérédité que celle du milieu. Quant à l'hérédité, Les rapports complets de Messieurs G. Heuyer et P. Vervaeck

de cases, rangées en forme d'un triangle, le sommet en bas et la de cassa des enfants que j'ai ébauché, se compose d'un ensemble Le système symétrique de classification des familles selon le

Dase en haut. (v. Schéma I).

famili l'amilles de 2 enfants. La case de gauche est destinée à l'aîné des La case inférieure est destinée à l'enfant unique. Au-dessus se

2 enfants, celle de droite au cadet. Au-dessus de ces deux cases se trouve une ligne de 3 cases destinées de gauche à droite aux trouve une ligne de 3 cases destinées de 3 enfants, et ainsi de 3 naissances consécutives des familles de 3 enfants, et ainsi de suite jusqu'aux familles de 15 enfants. Bien qu'on puisse ajouter des familles plus nombreuses, cela n'est pas nécessaire pour notre exposé. D'ailleurs les familles de plus de 15 enfants se trouvent

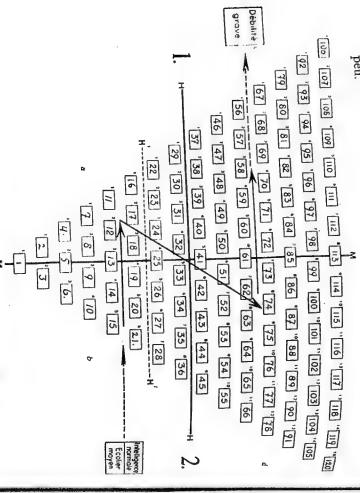

SYMMETRISCH VELDENSCHEMA VAN H. POSTMA SCHÉMA I (SCHÉMA SYMÉTRIQUE DES FAMILLES)

Dans ce schéma tous les enfants aînés se trouvent dans le côté gauche du triangle, tous les enfants cadets du côté droit.

Le schéma limité aux familles de 15 enfants se compose de 120 cases, que nous pouvons numéroter de 1 à 120, commençant par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et continuant de bas en haut et de gauche par la case du sommet et de l

rations statistiques concernant de grands nombres. Ces 120 cases peuvent être divisées en deux groupes symétriques par la ligne verticale M — M, indiqués dans le schéma par les grands chiffres 1 à 2. La première case et les cases médianes

pour les familles avec un nombre impair d'enfants sont divisées en deux par cette ligne verticale. Les enfants placés dans ces cases appartiennent pour la moitié au côté gauche du schéma et pour l'autre moitié au côté droit.

Comme chaque individu a sa propre case, chaque groupe de la population peut être rangé dans ces cases. Ainsi par exemple

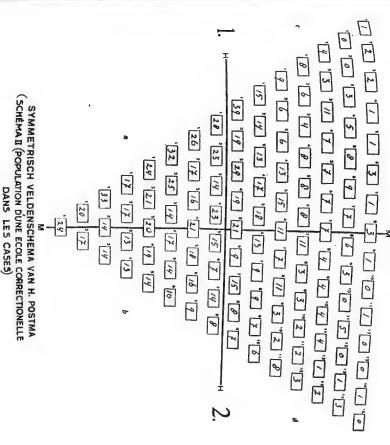

l'enfant aîné d'une famille de 6 enfants se range dans la case r6, le cadet dans la case 21.

Si un groupe de la population, que nous voulons étudier est assez grand et si nous l'avons rangé dans les cases, (v. Schéma II) nous pouvons diviser ce groupe par la ligne M — M, qui divise les nombres des cases consécutives en deux moitiés identiques d'un point de vue.

Chacune des 2 moitiés représente biologiquement le groupe de la Population que nous examinons, pourvu que le nombre des

personnes appartenant à ce groupe soit assez grand pour faire

disparaître les dominations fortuites.

grandeur ces chissres étaient 422,5 et 419,5, c'est-à-dire une procôté droit (2.) donc parmi les 5 dernières naissances 129, c'est-àparmi les 5 premières naissances, 131 jeunes filles et dans le du même nombre, je trouvais dans le côté gauche (I.), donc dire une proportion de 100 : 98,4. Dans 225 familles de différente portion de 100 : 99,3. Ici la proportion idéale de 100 : 100 est Voici un exemple. Dans 48 familles de 10 enfants, donc toutes

presque atteinte. yeux bruns, c'est-à-dire 17 et 17,1 % (de 800.5 et 464.5 perque 1 et 2 ont à peu près le même pourcentage de personnes aux bruns dans 1 et 2 (voyez le schema). Il résulte de cet examen avais faites auparavant le pourcentage des personnes aux yeux Puis j'ai recherché dans les descriptions de personnes que

anti-sociale des enfants élevés dans des établissements d'autres conduite, il faudrait que 1 et 2 fournissent autant de jeunes filles. devrait se comporter comme un signe héréditaire. Comme les jeunes filles viennent dans les institutions à cause de leur mauvaise facteurs contribuent outre ceux définis par l'hérédité. Pourtant ceci n'est pas le cas. Il faut donc que dans la conduite Si la conduite était définie absolument par l'hérédité, celle-ci

ligne nous séparons les petites familles et les familles moyennes ligne se trouve entre les familles de 8 et de 9 enfants. Par cette par exemple par une ligne horizontale. Dans le schéma cette Les 120 cases se laissent aussi diviser autrement en 2 groupes

ple entre les familles de 6 et celles de 7 enfants ( $H^1$  et  $H^1$ ). Les des familles nombreuses. familles se divisent alors en familles petites, moyennes et grandes. On peut encore tirer une seconde ligne hozizontale, par exem-

appelé petites les familles qui se trouvent au-dessous de cette vi seulement de la division indiquée par la ligne H — H et j'ai Pour ne pas rendre mon exposé trop compliqué, je me suis ser-

sent les 120 cases en 4 groupes, indiqués dans le schéma par les ligne et grandes celles qui se trouvent au-dessus. La ligne verticale M — M et la ligne horizontale H — H, divi-

lettres, a, b, c et d.

grand; a et b; c et d; les cases extrêmement à gauche (premiersseront comparés entre eux, ainsi par exemple 1 et 2; petit et Dans les considérations qui vont suivre différents groupes

moitiés symétriques par la ligne M — M et prenons comme prenés et celles extrêmement à droite (derniers-nes). Prenons maintenant la première division des cases en deux

> contient les 5 premières naissances (1 — 5) et le second groupe gnées dans 2 établissements de l'État, il y en avait 214 qui appardivise ces familles en deux groupes dont le premier groupe les 5 dernières naissances (6 -- 10.) Sur 2.500 jeunes filles, soimier exemple des familles de 10 enfants ; alors la ligne M --- M tenaient à des familles de 10 enfants.

cases, chaque chiffre de naissance comprendrait 21.4 personnes. Ceci n'est pas le cas cependant. On trouve consécutivement sur Si ces 214 jeunes filles étaient réparties également sur les 10

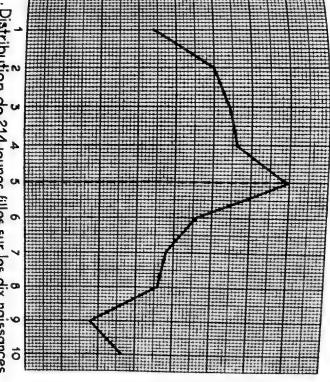

1. Distribution de 214 jeunes filles sur les dix naissances

seconde moitié seulement 82. que cette courbe monte jusqu'au 5º numéro pour baisser ensuite Si nous mettons ces nombres dans une courbe, nous voyons alors les numéros 17, 25, 27, 28, 35, 23, 19, 18, 9 et 13 jeunes filles. partie (1-5) de la courbe se trouvent 132 jeunes filles, dans la Jusqu'au 9e, pour remonter un peu au 10e. Dans la première

à cause de sa conduite anti-sociale et si cette jeune fille sort d'une moitié des naissances est plus grande que celle qu'elle apparmoit? de 10 enfants, la chance qu'elle appartienne à la première tienne à la seconde moitié. La famille est une petite communauté. Si donc une jeune fille entre dans un établissement de l'État

qui croît lentement jusqu'au maximum de sa grandeur et qui se dissout ensuite par degrés. Si les parents appartiennent à la classe ouvrière et gagnent juste assez pour vivre et si les revenus restent constants, s'ils continuent à vivre dans la même maison, alors l'espace disponible pour chaque membre de la famille se rétrécit à chaque naissance, la nourriture diminue, les soucis de la mère deviennent plus grands et la surveillance devient plus faible. Plus les revenus approchent du montant où la vie est encore possible, plus le manque de nourriture devient pressant, quand la famille s'agrandit par une nouvelle naissance.

La situation économique désespérée de la famille est cependant temporaire et atteint son apogée au moment où l'aîné des enfants atteint l'âge où il quitte l'école. A partir de ce moment une amélioration lente commence. L'aîné commence à gagner de l'argent, puis le second, etc. Enfin les enfants, qui n'ont pas encore atteint l'âge d'aller à l'école diminuent en nombre, puis ceux qui ont atteint cet âge et enfin toute la famille se dissout parce que les enfants prennent l'un après l'autre une position indépendante dans la société.

Dans la grande famille nous pouvons distinguer 3 périodes. Dans la première la famille est petite ; il y a assez d'espace et de nourriture ; les parents sont jeunes et pleins de vitalité. Dans la deuxième période la famille est grande ; pour chaque membre il n'y a que peu d'espace et il y a manque de nourriture ; la mère risque de se surmener. Dans la troisième, la famille est de nouveau petite ; il y a de nouveau suffisamment de nourriture et d'espace, mais les parents sont moins vigoureux Entre ces 3 périodes il y a des transitions graduelles

Dans les grandes familles ce sont surtout les numéros de la partie centrale des naissances qui ont la vie la plus dure. Par les soins défectueux sous lesquels ils grandissent, le développement de leurs facultés est entravé et leur conduite est influencée d'une manière défavorable.

Le schéma III reflète hypothétiquement cette évolution et la courbe (courbe r) en rend les traits principaux dans la réalité. Passons maintenant des familles de 10 enfants à tout l'ensemble des grandes familles, alors nous constatons ici également que

les jeunes filles des établissements se recrutent surtout dans les

premiers numéros des naissances. En plaçant 576 personnes de grandes familles dans les cases qui leur sont destinées, il se trouve que 377 appartenaient au groupe c et 199 au groupe d, c'est-à-dire une proportion de





 ${
m III}^{rac{1}{2}}$  Schéma montrant l'évolution de la famille – a – b  $\left\{ {
m \'economique} 
ight.$ 

casaient en a et 257,5 en b, soit une proportion de 100 : 62,9. moins fortement que dans les grandes, le même phénomène. De 667 jeunes filles mineures sortant de petites familles 409,5 se

surtout les enfants de la partie centrale dans la grande famille. mais se perd peu à peu dans les petites familles. C'est l'expression des facteurs économiques et hygiéniques mauvais qui frappent peut être suivi dans tout l'ensemble de la famille nombreuse, Le sommet de la courbe trouvée dans les familles de 10 enfants

appartenaient au groupe c, alors un examen plus exact de ce les de 9 ou plus de 9 enfants et que de ces 46,3 % presque 2/3 jeunes filles soignées, 567, c'est-à-dire 46,3 % sortaient de famil-Si nous trouvons maintenant, que des 1243 (576 +

groupe en comparaison des autres groupes est indiqué.

apprend ensuite que l'intervalle moyen entre les enfants de c est deux fois plus grand entre le 9e et le 10e enfant. Un calcul nous se trouve alors entre le 1er et le 2e enfant et est devenu presque d'après leur longueur. L'intervalle de naissance le plus petit grands durant le mariage. J'ai recherché la longueur de ces ment. Mais les espaces entre les naissances deviennent plus des enfants du groupe d (voyez courbe 2). de 6 mois plus petit qu'entre ceux de d, ce qui tourne à l'avantage l'intervalle moyen après avoir mis en série les 41 intervalles donc 41×9 intervalles. Dans chacun de ces groupes j'ai pris trouvons 9 intervalles de naissances. Dans cet examen nous avons intervalles dans 41 familles de 10 enfants. Sur 10 naissances nous sances n'existe pas encorc. Les naissances se suivent naturelle-Dans la famille nombreuse la restriction volontaire des nais-

où elle pourrait risquer d'entrer dans un établissement à cause age si avancé que leur mortalité a augmenté considérablement. de sa mauvaise conduite alors les parents ont déjà atteint un vieux. Si une des enfants née d'une grande famille a atteint l'âge d'évolution plus avancée de la famille, donc de parents plus parents sont morts. C'est que ces enfants sortent d'une période ont plus de chance de sortir de familles dont un ou les deux En revanche il y a le désavantage que les enfants du groupe d

groupes du schéma. Pour cela j'ai vérifié pour un nombre de me faire une idée des facultés intellectuelles dans les différents jeunes filles soignées successivement dans un établissement de Ayant considéré les facteurs nommés ci-dessus, j'ai essayé de

2º Le niveau d'intelligence suivant l'échelle de Binet-Simon. 3º Les résultats obtenus avec les tests de l'armée américaine 1º Les résultats de la fréquentation de l'école.

# Le résultat de l'enseignement primaire,

parents. absences, sans motif, tombent sous le coup de la loi pour les En Hollande existe l'enseignement primaire obligatoire. Les

pes les personnes examinées. l'ai défini le résultat de l'enseignement en divisant en 3 grou-

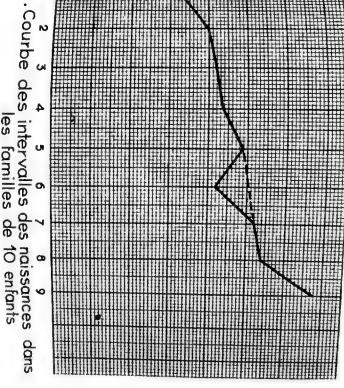

2. Courbe des intervalles des naissances les familles de 10 enfants

Le premier groupe comprend celles qui ont suivi les cours de

Pécole primaire sans redoubler une classe.

Sleurs fois. l'école, mais qui ont recommencé une année de cours une ou plu-Le deuxième groupe celles, qui ont bien suivi les cours de

Le troisième groupe se compose de celles qui restent, c'est-à-

appartiennent respectivement aux 3 groupes nommés ci-dessus. C'est-à-dire 31,3 — 19,8 et 48,9 %. divers groupes anti-sociaux. De ces jeunes filles 182, 115 et 284 apparei: dire celles qui n'ont pas pu arriver dans la classe supérieure. Dans cet examen j'ai compris 581 jeunes filles, appartenant à

Quel est maintenant le résultat de l'enseignement dans le schéma symétrique.

Des 581 personnes 309,5 arrivent dans le côté gauche du schéma et 271 dans le côté droit (schéma 1). Les pourcentages des 3 groupes dans le côté gauche du schéma étaient 28,1 — 16,8 et 55,1, ceux du côté droit 35,0 — 23,0 — 42,0.

Le côté droit du schéma donne donc un résultat de l'enseigne

ment sensiblement meilleur que le côté gauche.

Nous pouvons aussi exprimer le résultat total de l'enseignement dans un seul chiffre en donnant aux personnes qui appartiement au 3e groupe, c'est-à-dire le plus mauvais, le chiffre 1 à ceux qui appartiement au deuxième groupe le chiffre 2, à ceux qui appartiement au rer ou meilleur groupe, le chiffre 3 ; ensuite nous pouvons diviser le total des chiffres donnés par le chiffre qui indique le nombre des personnes examinées. Ce calcul a l'avantage que nous pouvons comparer d'un coup d'œil les résultats de différents groupes.

Avec cette manière de calculer nous trouvons pour le côté gauche du schéma le chiffre 1.73- $\frac{(87 \times 3 + 52.5 \times 2 + 170 \times 1)}{200 \times 100}$ 

et pour le côté droit le chiffre 1,93  $\frac{(95 \times 3 + 62,5 \times 2 + 114 \times 1)}{271,5}$ 

Comparons maintenant les résultats de la petite famille avec ceux de la famille nombreuse, alors nous constatons un contraste pareil. Pour la petite famille nous trouvons 361 personnes, pour la famille nombreuse 220 personnes.

Dans les trois groupes du résultat des cours de l'école les pourcentages pour la petite famille sont 34,6 — 19,7 et 45,7% et ceux pour la grande famille 25,9 — 20,0 et 54,1%.

Si nous exprimons de nouveau ces résultats dans un seul chiffre comme nous l'avons fait pour les 2 côtés symétriques nous trouvons pour la petite famille le chiffre 1,89 et pour la famille nombreuse le chiffre 1,72.

Pour les quatre groupes, a, b, c et d les chiffres de proportion sont successivement 1.82 - 1.96 - 1.60 et 1.88.

Dans le groupe a le résultat est donc moindre que dans le groupe b et dans le groupe c beaucoup moindre que dans le groupe

Le groupe a comprend plus d'anti-sociaux que le groupe b et le groupe c en comprend plus que le groupe d. Les groupes qui le groupe comprennent plus d'anti-sociaux sont inférieurs quant au résultat de l'enseignement aux groupes qui comprennent moins d'anti-sociaux.

pans le groupe de 581 personnes que j'ai examiné se trouvent l'enfant unique exclu — 125 enfants aînés et 86 cadets. Le nombre des aînés est donc considérablement plus grand que celui des cadets. En rapport avec ce qui précède le résultat de l'enseignement chez les aînés est plus mauvais que chez les cadets: le chiffre indiquant la proportion étant pour les aînés 1,67 et pour les cadets 2,18.

taient d'une famille dont les parents étaient divorcés, ce qui surpasse largement le pourcentage moyen en Hollande. Le résutat de l'enseignement s'exprime pour eux dans le chiffre 1,96, prochent de celui de l'enfant cadet, pour autant que le placement dans un établissement est une suite de leur mauvaise conduite facultés intellectuelles.

Enfin j'ai encore fait une comparaison entre les familles complètes et incomplètes où le père ou la mère est mort ou divorcé. Dans le schéma les familles complètes diminuent par rapport aux familles incomplètes de haut en bas. Dans les familles nombreuses la proportion pour cet examen était 100: 54,9 (142:78); dans les familles de 6-8 enfants 100: 90,1 (81:73), dans les familles de 1-5 enfants 100: 176 (75:132).

298 personnes examinées de familles complètes obtenaient le chiffre 1,76; 207 de familles incomplètes — sans compter les enfants des familles où les parents étaient divorcés — 1,86.

Les chiffres moyens que j'ai calculés ainsi permettent de ranger les différents groupes quant au résultat obtenu. Ainsi nous trouvons la liste suivante :

#### LISTE I.

| 9. Groupe a du schéma | 8. Moyen de tout le groupe · · | 7. De la famille incomplète. | 6. Groupe d du schéma | 5. De la famille petite | <ol> <li>Côté droit symétrique</li> </ol> | 3. Groupe b du schéma | 2. De parents divorcés | I. L'enfant cadet | a. Écolier moyen hollandais (Luning Prak) |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| ,                     | Ġ.                             | G                            |                       |                         |                                           |                       |                        |                   |                                           |
|                       |                                |                              |                       |                         |                                           |                       |                        |                   | 5                                         |
|                       |                                | Ĭ.                           |                       | _                       |                                           |                       |                        |                   | Ξ.                                        |
|                       |                                |                              |                       |                         |                                           |                       |                        |                   | Sa                                        |
|                       |                                |                              |                       |                         |                                           |                       |                        |                   | 7                                         |
|                       |                                |                              |                       |                         |                                           |                       |                        |                   | I I                                       |
|                       |                                |                              |                       |                         |                                           |                       |                        |                   | 2                                         |
| 1,01                  | 1,0%                           | 1,00                         | 1,00                  | 1, 89                   | I, 93                                     | 1,96                  | 1,96                   | 2, 18             | 2,20                                      |

des enfants délinquants sortant de familles qui vivent dans la devons passer alors dans un autre établissement où l'on soigne Dans cette étude nous pouvons encore aller plus loin. Nous

scolaire et que le chiffre de proportion de tout ce groupe est 1,50 tiennent au meilleur groupe des résultats de l'enseignement economique, alors nous trouvons que 16,3 % seulement apparmis à la disposition du gouvernement à la suite d'un délit d'ordre négligence et l'inconduite. Si nous examinons dans cet établissement les enfants mineurs

reclassés avec quelque succès, sont envoyés dans un établissedébiles. Parmi ces derniers ceux qui sont trop arriérés pour être (calculé sur 171 cas). Dans cet établissement il y a déjà une classe spéciale pour les

ment spécial pour les enfants arriérés.

donnent pas seulement le résultat scolaire le plus mauvais, mais l'enfant ainé de tout le groupe s'y relie. Ces deux groupes ne le groupe c, formé des enfants ainés de familles nombreuses; résultats de l'enseignement sont le plus faible se trouvent dans La liste précédente nous apprend que ceux pour lesquels les

dont les parents sont divorcés, ne doivent pas surtout leur placelectuelles, mais bien plus au dérèglement affectif causé par la ment dans une institution à la faiblesse de leurs facultés intelsont aussi les plus nombreux. La liste nous apprend aussi que les enfants sortant de familles

c'est-à-dire dont le père ou la mère est mort ou dont les parents sont divorcés, confirme l'hypothèse que le manque de direction du côté des parents favorise une conduite antisociale. dissociation de la famille. Le grand nombre d'enfants de petites familles incomplètes,

### - Binet-Simon

filles furent placées dans une série et puis divisées en 4 groupes jusqu'à l'âge de la 12e année). Selon le résultat obtenu les jeunes filles furent -la-filles furent -l Presque tout le groupe fut examiné par l'échelle de B. S.

> à peu près égaux (quarts). Les bornes de ces « quarts » se trouvaient allant des pires aux meilleurs à l'âge intellectuel de

11,0 10,7

Ils furent numérotés dans le même ordre de 1 — 4.

des différents groupes turent comparés entre eux. calculé d'un groupe de personnes un chiffre moyen en divisant 1 4 et obtenaient le chiffre (note) de leur groupe. Puis j'ai des personnes appartenant au groupe Enfin les résultats moyens le total des notes données par le nombre indiquant la quantité Les personnes examinées furent placées dans un des « quarts »

expliquée ci-dessus était dans le côté gauche 2,39 et dans le et s'accorde donc avec le résultat de l'enseignement scolaire. au-dessous de celui du côté droit. Le côté gauche est donc glocôté droit 2,50. Cela prouve que le chiffre du côté gauche reste sonnes. Le chiffre moyen de comparaison obtenu selon la méthode de familles dont les parents étaient divorcés, 290,5 et 243,5 permoitiés appartiennent respectivement, non comptés les enfants du côté gauche et du côté droit du schéma symétrique. A ces balement inférieur au côté droit dans cet examen de l'intelligence Les deux premiers groupes, qui furent opposés étaient ceux

celui obtenu dans l'enseignement scolaire. turent comparées. A ces groupes appartenaient respectivement tamilles nombreuses. Ce résultat s'accorde donc également avec petite famille était meilleur que celui de personnes sortant de prouve que le résultat moyen du test de personnes sortant d'une famille était 2,58; celui de la famille nombreuse 2,18. Ceci 327 et 207 personnes. Le chiffre moyen obtenu par la petite Ensuite les 2 groupes : petite famille et famille nombreuse

Puis j'ai calculé les chiffres moyens pour les groupes a, b, c

et d. Ceux-ci étaient 2,58 ; 2,65 ; 2,10 et 2,26.

scolaire les enfants appartenant à la moitié des cadets sont intellection gauche. Comme pour l'examen du résultat de l'enseignement Les groupes du côté droit sont donc supérieurs à ceux du côté

unes et les cadets constatée pour le résultat de l'école n'existe cordance au fait que les cadets vont à l'école lorsque leur milieu lamilial est plus protégé que celui des aînés, qui doivent déjà de plus pour l'examen de l'intelligence. Il faut attribuer cette dis-cordanie rouvé le chiffre 2,53 et pour les cadets 2,56. Les cadets sont donc lectuellement supérieurs selon l'examen par ce test. legèrement supérieurs aux ainés. La grande différence entre les Ensuite j'ai comparé les aînés et les cadets. Pour les aînés j'ai

de la mère dans une famille devenant plus nombreuse. bonne heure aider dans le ménage pour soulager la lourde tâche

2,59 et occupent ainsi une des places supérieures. cés font bonne figure pour cet examen d'après B. S. comme pour le résultat de l'enseignement scolaire. Ils obtenaient le chiffre Les enfants sortant de familles dont les parents étaient divor-

rement au résultat de l'enseignement tout près de ceux des familles incomplètes. Les premiers obtenaient le chiffre 2,47 et Les enfants sortant de familles complètes se plaçaient contrai-

les seconds le chiffre 2,42.

c'est-à-dire 2 au point de vue du droit civil et 1 du droit criminel. ralement pour avoir entretenu des rapports sexuels illicites et entre ces groupes se trouve principalement dans la manifestaà la suite d'un délit contre la propriété. ceux qui y sont placés en vertu du droit criminel le plus souvent : blissement à la suite d'un délit contre le droit civil, le sont génétion de la conduite antisociale. Les enfants placés dans un étal'article 373<sup>m</sup> et 373<sup>n</sup> du code civil néerlandais. La différence Les premières furent placées dans l'établissement en vertu de Parmi les personnes examinées figurent 3 groupes antisociaux

pour prendre en considération s'il faut procéder à un placement ment tandis que pour les cas M on observe d'abord les enfants les cas N on a déjà décidé de placer l'enfant dans un établisse-La différence entre les cas M et N, consiste en ceci que pour

dans un établissement ou prendre une autre mesure. Si nous déterminons pour ces 3 groupes le chiffre d'intelli-

gence comparative, alors nous trouvons pour :

N-2,4I

criminel - 2,25.

droit civil tandis que les cas n viennent après les cas m. donc un chiffre inférieur et viennent au point de vue de l'intelligence comme groupe après ceux placés pour un délit contre le Les enfants placés pour un délit contre le droit criminel ont

par le test B. S. alors nous obtenons le tableau suivant. en progression décroissante selon le résultat obtenu de l'examen pour les résultats de l'enseignement, où les groupes sont placés Si nous faisons maintenant une liste comme nous l'avons fait

| در                   | 2. I                           | I. (                                                                                                                       |                       |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| )e petit             | infants                        | roupe                                                                                                                      |                       |
| C                    | de                             | b                                                                                                                          | <u></u>               |
| 3. De petite famille | 2. Enfants de parents divorcés | I. Groupe $b \cdot $ | LISTE 2 (Binet-Simon) |
| •                    | Q.                             | •                                                                                                                          | æ                     |
| •                    | 1V                             | •                                                                                                                          | 3                     |
|                      | orc                            |                                                                                                                            | 6                     |
|                      | ĊŚ                             |                                                                                                                            | Si                    |
|                      |                                |                                                                                                                            | no                    |
|                      |                                |                                                                                                                            | 3                     |
| •                    | •                              |                                                                                                                            |                       |
| •                    | •                              | •                                                                                                                          |                       |
| •                    |                                | •                                                                                                                          |                       |
|                      | 2,58                           | 2,59                                                                                                                       | 2,65                  |
|                      |                                |                                                                                                                            |                       |

| 14. Groupe c | 13. De tamane montoreuse |       | 12 Groupe d |      |      | o. Moyenne | 8. Enfant de famille complète | 7. Côté droit du schéma | 6. Enfant aîné | 5. Enfant cadet | 4. Groupe a |
|--------------|--------------------------|-------|-------------|------|------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|              |                          |       |             |      |      |            |                               | ۰                       | •              | •               |             |
|              |                          |       |             |      |      |            |                               | •                       | •              |                 |             |
|              |                          |       |             |      | •    |            |                               |                         | •              | •               |             |
|              |                          |       |             |      |      |            |                               |                         |                |                 |             |
| 2, 10        | 2, 18                    | 2, 26 | 2,39        | 2,42 | 2,44 | 2,47       | 2,50                          | 2,53                    | 2,56           | · 2,58          |             |
|              |                          |       |             |      |      |            |                               |                         |                |                 |             |

se laissent constater. Plus le déplacement d'un groupe est grand différences. De petits déplacements dans les numéros d'ordre ment primaire nous trouvons au point de vue général peu de plus une influence extérieure s'est fait sentir. En comparant cette liste avec celle du résultat de l'enseigne-

## -- Le test de l'armée américaine.

ω

vent l'obtenir. Obtenir 215 points. Les personnes examinées montrent de grandes de l'armée américaine. Pour la formule que j'ai employée on peut nombre 159 est très haut et peu d'étudiants à l'université peuvariations. Le nombre de points obtenus allait de 0 à 159. Le En 3º lieu le groupe a été examiné selon la méthode du test

nombre de 1 — 4. en 4 groupes presque égaux. Chaque personne obtenait la note appartenant à son groupe en allant des pires aux meilleures et en B. S. en séries selon le nombre de points obtenus, et puis divisées Les personnes examinées furent placées comme pour le test

de points : Ces 4 groupes obtenaient respectivement les nombres suivants

manière comme nous l'avons expliqué pour le test B. S. Pour chaque groupe fut calculée la note moyenne, de la même

que les personnes de la moitié gauche du schéma avaient des résultats inférieurs à ceux de la moitié droite, Comme pour les autres examens nous avons pu constater

moins capables que celles de petites familles, que les personnes de familles nombreuses étaient en moyenne

a et celle de d de meilleurs résultats que celle de c, que celles de b obtenaient de meilleurs résultats que celles de

que l'enfant cadet obtenait plus de points que l'aîné,

pouvaient obtenir un chiffre moyen élevé, que les enfants des familles dont les parents étaient divorcés

cent au-dessus des cas de droit criminel et que pour les cas de droit civil ceux de l'article 373m se placent au-dessus de ceux de l'article 373<sup>n</sup>. La note moyenne de ces 3 groupes était 2,48 que dans les groupes antisociaux les cas de droit civil se pla-

différents groupes. La liste suivante donne le chiffre de proportion moyen des

# LISTE 3 (Test de l'armée américaine)

|       | 13. De fa                | 12. Côté              | II. Grou   | 10. De fa                 | 9. Moye | 8. Enfant aîné | 7. De fa              | 6. Grou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. Côté              | 4. De po          | 3. Group   | 2. Enfan       | r. Enfan                    |  |
|-------|--------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|---------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|--|
|       | 13. De famille nombreuse | Côté gauche du schéma | Groupe $d$ | 10. De famille complète . | Moyenne | it aîné .      | De famille incomplète | Groupe $a 	cdot 	$ | Côté droit du schéma | De petite famille | Groupe $b$ | Enfant cadet . | Enfants de parents divorcés |  |
|       | breuse                   | ı schéma              |            | plète                     |         |                | mplète .              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chéma .              | le                | •          |                | nts divo                    |  |
|       | •                        | •                     | •          | •                         | •       |                | •                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |            |                | rcés                        |  |
|       | •                        | •                     | •          |                           |         |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |            |                |                             |  |
|       | •                        | •                     | •          |                           |         | à              | Ċ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |            |                |                             |  |
|       | •                        | •                     | •          |                           |         |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |            | •              | •                           |  |
|       |                          | •                     | •          |                           |         |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |            | •              | 0                           |  |
|       |                          |                       |            |                           |         | ٠              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | ٠                 | ٠          |                | •                           |  |
| I, 93 | 2,07                     | 2, 22                 | 2,23       | 2, 25                     | 2, 32   | 2,36           | 2,40                  | 2,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,45                 | 2,49              | 2, 59      | 2,76           | 2,82                        |  |

trouvons constamment que le côté gauche agit autrement que le côté gauche agit autrement que le côté gauche agit autrement que les résultats de l'enseignement primaire et ceux des tests. Nous le côté droit, que le résultat du côté gauche est inférieur à celui Les résultats prouvent qu'une grande concordance existe entre

> meilleurs soins matériels mène à un rehaussement du niveau étaient même souvent devenus des abstinents. La charge qui sons fortes. A maintes reprises je pouvais constater des données dit dans de meilleures conditions que la moitié des ainés. La qui joint aux conditions meilleures de milieu familial et aux mais qu'ils avaient par la suite maîtrisé cette passion et qu'ils des enfants que leurs pères avaient abusé de l'alcool autrefois, dernière a des parents plus jeunes, qui abusent plus des boispèse ainsi sur les aînés devient moins lourde pour les cadets, ce du côté droit. La moitié des enfants cadets (v. schéma I) gran-

que cet enfant soit déjà né avant le mariage ou du moins conçu à entraver son développement. ment influencés par la position du premier-né. Il n'est pas rare à une délivrance artificielle. Tous ces facteurs peuvent contribuer avant le mariage. La naissance est plus pénible et plus exposée Les résultats inférieurs du côté gauche du schéma sont égale-

et la petite famille il faut tenir compte aussi de la règle, que plus groupe plus le niveau social baisse. Aussi dans notre schéma le résultats moyens des recherches auprès d'un grand nombre de qu'avec ceux d'une famille nombreuse. Ceci ne compte naturelbase du triangle. niveau social moyen est un peu plus haut au sommet qu'à la le nombre moyen des enfants d'une famille augmente dans un familles. Pour expliquer le contraste entre la famille nombreuse lement pas pour la famille individuelle mais seulement pour les meilleurs résultats avec les enfants sortant d'une petite famille Nous avons trouvé constamment aussi que nous obtenions de

enfants. Le gouvernement, ne protège pas la famille nombreuse, a une manière de vivre peu hygienique. tient pas compte ou d'une manière insuffisante, du nombre des qui est livrée, par suite de secours insuffisants, à la pauvreté et une situation peu enviable. Dans le règlement du salaire on ne La famille nombreuse se trouve dans la plupart des pays dans

appartenaient au groupe c. Dans ce groupe nous constatons que commis un délit sur 223 personnes de familles complètes 37,2% apparter : Broupe se trouve celui qui comprend les cas de droit criminel. Schema. Dans tous les examens ce groupe venait en dernier lieu. schamper le groupe con le grou qu'ils sont entravés aussi dans le développement de leurs facultés Dans un groupe en dehors de l'examen décrit d'enfants qui avaient des tests, il figure en bas du tableau. Dans le voisinage de ce lant pour le résultat de l'enseignement primaire que pour celui Le fardeau qui pèse sur les enfants de famille nombreuse, fait

la débilité et la criminalité vont de pair. Ici le rapport entre les

deux est fortement accenture.

Le groupe d est le pendant du groupe c. Cependant les enfants grandissent dans une période ultérieure et plus favorable à leur grandissent dans une période intelligence moyenne est égard, de l'évolution de la famille, leur intelligence moyenne est égard, de l'évolution de la famille annuelle est leur part dans la conduite antisociale est

egard, de l'evolution de leur part dans la conduite antisociale est un peu plus grande et leur part dans la conduite antisociale est moindre.

Si nous examinons maintenant la petite famille nous trouvons Si nous examinons maintenant la petite de la grande famille. Si

Si nous examinons maintenant la petite famille nous trouvons que l'intelligence est supérieure à celle de la grande famille. Si nous nous bornons aux enfants sortant de familles complètes nous nous bornons aux enfants sortant de familles est relativement le nombre d'enfants sortant de petites familles est relativement petit. Nous n'avons qu'à changer un peu la séparation entre la petite famille et la famille nombreuse pour faire ressortir cela. Petite famille et la famille nombreuse pour faire ressortir cela petite famille et la famille nombreuse pour faire ressortir cela petite famille et la famille nombreuse pour faire ressortir cela petite famille et la famille separation H — H, entre les familles si nous tirons la ligne de séparation le droit criminel sortent de 7 et 8 enfants, les enfants placés selon le droit criminel sortent pour 69 % de familles nombreuses (calculé des 223 personnes pour of 69 % de familles nombreuses (calculé des 223 personnes pour un délit contre le droit civil (correction paternelle) ce pourcentage monte à 71,8.

si souvent l'enfant cadet de familles incomplètes, tandis que cet ou des deux parents frappe cet enfant à un âge plus tendre que enfant occupe une place suffisante dans la liste. La mort d'un de parents divorcés. Il est aussi frappant que nous rencontrions sociales sont renforcées. Des 25 enfants qui obtenaient plus de 100 points (test armée américaine), 8 sortaient d'une famille haut de la liste de l'intelligence. Pourtant les tendances antidivorcés. Parmi eux nous trouvons un groupe qui figure en à-dire le manque de direction. Ceci est démontré aussi clairement comme cause de la conduite antisociale se manifeste donc, c'estser cette perte. Dans la petite famille un autre facteur important et une perte d'affection. Des beaux-parents ne peuvent compenou des deux parents signifie pour l'enfant une perte de direction pour les enfants qui sortent de familles où les parents sont un si grand nombre sort de familles incomplètes. La perte d'un familles, peut avoir pour cause e. a. que parmi ces enfants Que tant d'enfants soient encore placés qui sortent de petites

C'est surtout parmi les 4 groupes le groupe b aussi, qui intellectuellement l'emporte et qui donne ainsi la preuve de l'influence néfaste d'un manque de direction dans la famille incomplète. Dans la famille complète ce groupe est représenté très faiblement, d'une part parce qu'il comprend les enfants les plus doués de tous les groupes, d'autre part parce qu'il comprend la moitié de tous les groupes, d'autre part parce qu'il comprend la moitié

des cadets. Dans la famille incomplète c'est un des groupes les

Si le résultat de l'enseignement primaire nous a appris que chaque groupe que nous considérons est inférieur à la moyenne du résultat obtenu par l'écolier hollandais, notre examen par trouvent plusieurs niveaux d'intelligence, qu'il y a une diminution de l'intelligence en allant de bàa; de aàd; de dàc; que dans c nous avons déjà un groupe assez débile, qui se relie quant à l'intelligence au groupe des délinquants de droit criminel, que les délinquants de droit civil s'élèvent un peu au-dessus de ce niveau.

Le groupe examiné, donc aussi le groupe c est estimé sortir de familles assez régulières en ce qui concerne la loi (Pays-Bas).

Examinons maintenant un groupe dont la famille est négligée. Ce groupe est encore inférieur au point de vue intellectuel. Ici la conduite antisociale est une réaction naturelle à l'enfant et pour ce groupe, seule une éducation prolongée sous une direction spéciale peut espérer d'assurer leur avenir. Beaucoup de ces enfants finissent dans des établissements spéciaux pour arriérés.

Notre examen nous a appris qu'il y a des niveaux d'intelligence entre la débilité maxima et l'intelligence normale et que beaucoup de groupes antisociaux se casent dans ces niveaux. Plus le niveau tombe, plus le nombre des antisociaux (du moins dans la famille complète) s'élève.

Ces groupes antisociaux demandent les soins du Gouvernement. On n'a fait que commencer ce travail. Seule une organisation plus vaste de cette classe de personnes peut entraver leurs réactions antisociales et protéger ainsi la société contre les préjudices qu'elle lui porte. Cette organisation a déjà commencée par les consultations médico-psychologiques (Wets, Vermeylen), par le tribunal de tutelle, les patronages, la liberté surveillée, le foyer de semi-liberté, le placement hétero-familial, le placement dans une institution, la police de l'enfant! (Pays-Bas) le tribunal des enfants; la mise à la disposition du Gouvernement, etc. Ces mesures doivent se perfectionner et continuer après l'âge de 21 ans.

Les recherches que j'ai faites m'amènent aux propositions suivantes, que j'admets naturellement seulement pour les enfants des établissements que j'ai examinés.

 La conduite criminelle ne peut être expliquée entièrement par des facteurs héréditaires.

2. Le résultat moyen de l'enseignement des groupes antisociaux est inférieur à celui de l'écolier moyen.

3. La moitié aînée des enfants (comme groupe) est inférieure au point de vue de l'intelligence à la moitié cadette.

4. La moitié aînée des enfants a aussi plus d'antisociaux que la moitié cadette. (schéma II).

5. Les enfants des familles nombreuses forment un groupe intellectuellement inférieur.

6. Les enfants de grandes familles sont représentés relativement fortement dans les groupes antisociaux.

7. La moitié aînée des enfants de familles nombreuses forment un groupe intellectuellement très inférieur.

8. La moitié aînée des enfants des familles nombreuses prouve le mieux le rapport entre la débilité et la criminalité.

9. La famille nombreuse dans notre société n'est pas assez protégée.

ro. La conduite antisociale des enfants de petites familles est fortement influencée parce que la famille est incomplète.

rr. Le manque de direction des propres parents a une influence défavorable sur la conduite.

12. Le divorce des parents accentue les tendances antisociales des 'enfants.

Zeist.

H. POSTMA.

## CINQUIÈME RAPPORT

### La Débilité Mentale Comme cause de Délinquance Infantile et Juvénile

par le Docteur Victor FONTES (Portugal).

Professeur à la Faculté de Médecine de Lis bonne

## . — Définition de la débilité mentale

Je viens présenter à ce Congrès le rapport intitulé « La débilité mentale comme cause de délinquance infantile et juvénile », selon les indications que j'ai reçues. On m'a demandé de faire « une étude clinique » et de donner mon opinion sur ce que j'entends par débilité mentale », sa limite supérieure, les capacités de discernement de l'enfant et enfin la question de la responsabilité que les juges posent encore aux médecins experts, même lorsqu'il s'agit d'enfants ».

Nous commençons par exprimer la notion de débilité mentale. Il n'est pas possible d'apprécier, dans un rapport, toute la discussion sur la variété de critériums que l'on trouve dans les définitions des différents auteurs. Les types d'anomalies psychiques, parmi lesquelles se trouve la débilité mentale, sont si nombreux qu'on ne peut pas faire ici un exposé critique sur ce suiet

Evidenment pour nous tous, psychiâtres, psychologues ou pédagogues, qui sommes habitués à étudier les enfants, nous avons des notions assez précises sur la débilité mentale, mais la délimitation des différents degrés que l'on y trouve, donne à ce problè.

Problème la plus grande complexité.

La débilité mentale se trouve parmi les individus dont les facultés intellectuelles sont moins développées que d'habitude. En effet cette débilité touche tout spécialement l'intelligence.

comparaison entre la déficience intellectuelle et l'ensemble psychologique des autres facultés mentales. Un enfant oligola personnalité, l'individualité ne sont pas mensurables ». phrène est aussi un tout animique. Et la totalité de l'âme humaine, Homburger dit, avec raison : « La difficulté consiste dans la

non moins délicate à interpréter : Qu'est-ce que l'intelligence d'avec les autres facultés animiques s'en présente une autre En outre de cette difficulté de séparation de l'intelligence

semblables pour aboutir à une conclusion. de ces phénomènes en les comparant avec d'autres phénomènes mentale des phénomènes de l'extérieur et le jugement, la critique On dit que deux facultés caractérisent l'intelligence : la fixation

C'est donc la déficience de cet ensemble d'opérations psychi-

ques qui caractérise la débilité mentale.

nes où nous trouvons les débiles, les imbéciles et les idiors. Le débile mental appartient au groupe énorme des oligophrè

sujet, elles se rapportent au développement intellectuel de l'endifférentes réunions internationales qui se sont occupées de ce diffère selon les auteurs et il a deux aspects fondamentaux ; le fant ou à son adaptation sociale. données par les savants ainsi que dans celles établies par les psychologique et le social. Dans les nombreuses définitions Le critérium qui préside à la définition de ces trois degrés

connaître avec artifice mais avec une relative certitude, l'adap-Bien que le degré d'intelligence soit un phénomène qu'on peut trop différentes pour servir de base à une même classification. du moment et est trop variable pour appuyer une classification. tation sociale varie selon les circonstances de l'individu, du milieu, Nous croyons, avec Rudolf Pintner, que ces deux notions sont

et nous donnons une définition tout à fait psychologique. quotient intellectuel de 40 à 70, nous faisons de la psychologie qui, malgré les efforts de rééducation, ne dépasse pas en intelligence un enfant de douze ans, ou que le débile mental a un Lorsque nous définissons comme débile mental tout enfant

sociales. Un paysan français, portugais, anglais, ou quelqu'autre, Et rien de plus factice, artificiel, variable, que les conditions nous donnons cette définition, nous faisons de la sociologie. sans savoir vaincre les contrariétés de la vie journalière », lorsque sa vie sociale se comporte d'une façon anormale, imprudente, ver au même degré que les individus du même âge et qui dans mais qui n'a pas de facultés intellectuelles suffisantes pour s'élevivre par ses propres moyens dans des conditions favorables Feebleminded que le débile mental « c'est l'individu qui peut Lorsque nous disons, selon la British Royal Comition on the

> auran auran adaptation sociale à la vie mondaine de Paris ou de Londres, quoi qu'il soit aurait certainement de très grandes difficultés d'adaptation un individu pourvu d'une mentalité normale, Il faut pourtant utiliser un de ces deux aspects, ou les utiliser

séparément sans avoir la prétention de trouver toujours une

correspondance entre les deux.

première phase de ce développement seulement les manifestade défense, de posture. A cette phase correspond l'idiotie. de se reposer, et les réflexes les plus simples : réflexe de succion, tions des instincts les plus élémentaires ; ainsi celui de manger, développement psychique de l'enfant. Nous constatons dans la débilité mentale, en les comparant avec ce qui se passe dans le Carl Bühler caractérise les trois degrés : idiotie, imbécillité et

primitives, c'est-à-dire, plus élevées dans la complication des etc. Ce sont déjà des attitudes mentales et sensorielles moins il distingue le doux de l'amer, le chaud du froid, le léger du lourd, des jugements sur les phénomènes les plus élémentaires. Ainsi associative qui utilise les expériences journalières. L'enfant à actes vraiment psychiques. Cette phase correspond à l'imbédilité l'aide de cette mémoire commence à faire des comparaisons, La seconde phase se caractérise par l'apparition de la mémoire

secondaires et des facultés psychiques supérieures : défense, c'est-à-dire l'intelligence. C'est donc au commencement de cette correspond la débilité mentale. particulièrement la possibilité du jugement, de la compréhension, agression, émotivité, affectivité, excitabilité, initiative, etc. et periode qu'arrive le développement infantile. A cette phase Finalement dans la troisième phase on trouve déjà des instincts

Sophrènes basée sur l'évolution infantile. Kraeplin a créé aussi une classification des trois types d'oli-

pides, les apathiques, etc.; le médecin, les hypothyroidiens, les Peut trouver parmi les débiles mentaux, les inattentifs, les tordépendent du point de vue où l'on se place. Ainsi le professeur mantiles, les glandulo-dystrophiques, les épileptoïdes, etc. Sancte de Sanctis dit, avec raison, que les classifications

ou écrit. Cette classification a le mérite de se rapporter seulement aux facultés intellectuelles. degrés d'oligophrénie, selon les possibilités du langage parle Binet et Simon classifient, comme nous le savons, les trois

chique qui a la plus grande importance sociale et qui doit nous A côté du débile mental il y a un autre type d'anormal psy-

le psychopathe, sont attribuables à des individus essentiellement occuper dans notre rapport. C'est le psychopathe. On ne peut pas douter que ces deux désignations, le débile et

différents (quand ils se trouvent à l'état pur) dans la forme de leurs réactions mentales.

Krammer, Homburger, de Sanctis, Strauss, Ibrahim, Printner

et beaucoup d'autres auteurs partagent cet avis.

souvent ensemble. "La constitution psychopathique se trouve souvent jointe à la débilité mentale légère ou même grave » dit Mais on sait que la débilité mentale et la psychopathie vont

gence prépare déjà certaines particularités du caractère et dans sans altération, du caractère, est rare. La déficience d'intellidu premier qu'on voit le plus souvent. la pratique clinique c'est le debile-psychopathe avec prédominance On peut dire que la débilité intellectuelle pure, c'est-à-dire,

que la débilité mentale dans son essence est une forme d'anomalie mentale différente de la psychopathie. Malgré toutes ces nuances et imprécisions on ne peut pas nier

telligence. Chez le psychopathe on ne peut pas délimiter sa caracévidemment d'une façon approximative, avec des échelles d'intère, de l'affectivité. Quant aupremier on peut mesurer sondéfaut caractérise la débilité mentale c'est la défection du côté de l'intelligence, tandis que le psychopathe est un troublé du caracle psychopathe est plutôt de qualité que de quantité. Ce qui térisation avec la même rigueur. Nous croyons que la différenciation entre le débile mental et

affective, du caractère, tandis que chez le débile la vie affective une très grande intensité intellectuelle avec altération de la vie nuées, appauvries. peut rester normale, mais les facultés intellectuelles sont dimi-On peut dire que la vie psychique du psychopathe peut avoir

sentiments qui font souffrir ou l'individu lui-même, ou les autres délimite d'une manière très précise cette anomalie mentale. Le psychopathe est l'individu qui montre des anomalies des Kurt Schneider donne une définition du psychopathe qui

séparation entre les actes du psychopathe et les attitudes anorsociale et a surtout une valeur pratique parce qu'elle fait la caractéristique des cates des psychopathes parce qu'ils ne font font des actes étranges dans leur essence, mais n'ayant pas la On trouve, par exemple, certains individus très intelligents qui males de certains individus qui ne sont pas des psychopathes. Cette définition a une signification double : psychologique et

donne à la psychopathie un caractère qui ressort plutôt aux pas souffrir l'individu ou son entourage. Cette restriction dans le sens du mal individuel ou collectif,

> une réelle utilité dans la classification des anomalies mentales. faits pathologiques et tout en étant évidemment artificielle, a Nous croyons intéressant au point de vue pratique, de séparer

encore le type que De Tulio appelle « costituzione delinquentres anormaux du caractère. Tous ceux qui ont observé beaucoup quance. Une hypoesthésie affective pousse ces enfants vers la caractère, une variété ayant une tendance innée à la délindition lombrosienne, De Tulio distingue, parmi les anormaux du ziali », dans le groupe des psychopathes. Un peu suivant la trapratique du délit avec une fréquence plus grande que chez d'aud'une vraie prédisposition innée au délit, parmi quelques-uns, d'enfants anormaux, ne peuvent pas nier, en effet, l'existence

plus grande. C'est un vrai penchant naturel. livrent depuis le plus jeune âge, avec une insistance beaucoup que d'autres, moins atteints dans leurs facultés affectives s'y tuée commettent rarement des délits et des cruautés, tandis du caractère, avec instabilité, versatilité de conduite très accen-Certains enfants difficiles, malgré l'existence de perturbations

les impulsifs, ceux chez lesquels l'action est forte, violente, et de « costituzione délinquenziali » de De Tulio, les seconds sont hyperthimie et instabilité. Les premiers correspondent à ceux types, il divise les psychopathes en cas d'anesthésie morale, éparpillée, constamment variable dans son orientation les troisièmes, les instables sont caractérisés par une énergie Schneider admet ce type de psychopathe. Parmi d'autres

compliqué. et de classifications, on reste perplexe en face d'un problème si Après ces énumérations succinctes et limitées de critériums

clature actuelle. considérer ce sujet de plus près et faire une révision de la nomen-Jamais être précis dans ce domaine. On voit alors qu'il faut les mots sont insuffisants pour déterminer les faits et on ne peut C'est que dans la biologie et spécialement dans la psychologie,

à étudier longuement (jusqu'à la deuxième réunion, par exemple) vice en émettant un vœu pour créer une commission consacrée forcement artificielle, facilitera certainement les rapports scien-Cette nomenclature qui n'aura qu'une valeur didactique, étant la nomenclature qui doit être adoptée internationalement. Je crois donc que notre Congrès rendra un remarquable ser-

clusion finale de cette partie de notre rapport, nous désignons conformer à l'indication qui nous a été donnée, et comme contifiques des investigateurs de ce genre d'études. Cependant pour nous faire mieux comprendre, pour nous

aux enfants du même age qui vivent dans des conditions semblables. comme débile mental l'enfant qui, présentant ou non, une altératuel d'un enfant normal de 12 aus. toute tentative de rééducation ne dépasse jamais le niveau intellec. L'enfant qui peut se servir du langage parle ou écrit et qui malgré tion appréciable de son affectivité, est intellectuellement inférieur

groupe où il vit étant considérées, peut s'adapter à des actes professionnels simples et parvient à vivre par ses propres moyens Au point de vue social le débile, les conditions sociales du

d'une vie simple, sans complications.

Son attitude est toujours hyposthénique malgré sa versatilité

ou dans l'instabilité. normale, tandis que chez le psychopathe, l'intelligence peut guons la débilité mentale de la psychopathie, parce que dans la tout au contraire en les croyant très fréquentes, nous distincaractère, dans le sens anti-social, dans la perversité, la cruauté rester normale mais il y a des altérations de la vie affective, du première on voit une intelligence affaiblie et une vie affective Sans nier la possibilité de la coexistence des deux formes,

quenziale » (anesthésie morale de Schneider) dans le groupe des caractéristiques spéciales. psychopathes, mais constituant un sous-groupe avec certaines J'admets la désignation de Di Tulio : « costituzione delin-

## II. — La débilité mentale et la délinquance

c'est de préciser ce que l'on comprend par délit. Une des difficultés pour traiter cette partie de notre rapport

aussi dans le même groupe ethnique selon les individus et les conditions du moment. très différentes selon les époques, le milieu ethnographique et Nous savons que les attitudes anti-sociales ont des valeurs

à la guerre tuer le plus possible d'hommes appartenant à l'ennem sera un crime pour un peuple et un droit pour d'autres. Dans est un acte d'héroïsme. un même peuple tuer quelqu'un de la collectivité est un crime moment qui passe. Tuer quelqu'un dans de certaines conditions Le délit, c'est une notion artificielle créée pour servir au

profession dans les hôtels de luxe, de Chamonix, à la Riviera un délit punissable par la loi. Vagabonder, passer sa vie sans arbre dans un jardin public pour n'avoir pas d'habitation, c'est Vagabonder, passer sa vie sans profession, dormir sous un

de Paris à Londres, sans rien faire, est louable au point de vue

constater que les faits délictueux représentent une attitude primitif, que nous censurons nos actes en corrigeant les penchants primitive. C'est avec artifice, avec un effort supérieur, moins instinctifs, on peut dire : primitifs, de notre vie psychique. En mettant de côté les définitions, nous pouvons cependant

primitive, paléopsychique qui se corrige par les tendances ulte. ont montré que nous avons dans le fond de notre âme une vie rieures vécues dans une situation plus supérieure, plus récente, Outre d'autres valeurs, les modernes écoles psychanalitiques,

orientatrice, d'aspect plus social, plus récent, néopsychique, dans leurs manifestations. L'une profonde, primitive, paléomilieu où l'on vit. dont la finalité est de chercher une adaptation convenable au des traits affectifs formant un complexe ; l'autre, modératrice, psychique, impulsive, composée de forces instinctives liées par faits se disposant en couches et qui se contrarient plus ou moins On peut dire que dans la vie psychique il y a deux ordres de

sont plus ou moins pressantes, ces impulsions inférieures, inspour maintenir notre vie, assurer notre alimentation (instinct tinctives, orientent plus ou moins activement notre psychologie. préparer la défense ou l'attaque des conditions qui nous sont de nutrition), assurer la conservation de l'espèce (instinct sexuel), hostiles (instinct de défense), etc. Et suivant que ces nécessités Au moyen de la première, la plus dynamique, nous agisssons

à cause des besoins de vivre dans la société le mieux possible. Mais toutes ces manifestations sont censurées par nous-mêmes

sance et chez les grands oligophrènes, les idiots et les grands ment pour satisfaire les besoins organiques primitifs. bilité de commettre des délits accomplis sans conscience, seuleunbéciles, elle constitue toute sa vie psychique, d'où la possi La première couche instinctive se manifeste depuis la nais-

encore insignifiante et le délit apparaît comme une manifestaaux conditions sociales : cependant l'activité de la censure est tion très peu consciente d'inadaptation sociale. Voit déjà des manifestations de vie plus récente, plus adaptée Chez l'imbécile la vie instinctive prédomine encore mais on

censure y reste encore faible et pourtant le délit est commis réalisation consciente des faits antisociaux. C'est plutôt une dén-Plutôt par incompréhension des convenances sociales que par plus rapprochées de ce que l'on trouve habituellement, mais la Le débile mental est l'individu chez qui les deux couches sont

cience d'activité mentale, d'intelligence, de jugement, de sens critique qui porte le débile au crime, que le besoin de satisfaire un désir instinctif.

C'est ainsi que l'attitude criminelle du débile mental est cou-

ramment une attitude passive.

milieu de mauvaise morale arrive facilement au délit. Il ne sait suggestionabilité du débile. Un débile mental qui vit dans un une intensité intellectuelle ou volitive très forte. et le vol, celui-ci comme conséquence du premier ; et chez la et le plus souvent demeure passif dans les situations délictueuses, pas résister aux questions qu'on lui pose ; il ne les critique pas femme la prostitution. Ces délits peuvent être accomplis sans Les délits les plus fréquents chez les débiles sont le vagabondage Une des conséquences de ce manque de censure est la facile

d'adaptation sociale dépendantes du néopsychique, ne sont pas qu'un, ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'au fond, les conditions si on leur dit que ce qu'ils vont faire peut être nocif pour quelqui est juste, de ce qui est bon. On dit de ces individus « qu'ils male ; il est timide, très affectif et a d'habitude, la notion de ce du tout abolies. ne sont pas mauvais, ils n'ont pas un mauvais caractère ». Et Nous avons dit que le débile a une émotivité à peu près nor-

le crime. Le département psychique atteint chez l'un et l'autre Complètement différente est l'attitude du psychopathe devant

sociale. Il agit par surcharge d'énergie, c'est une valeur positive, commet un délit par la poussée des impulsions instinctives auxanesthésie des principes éthiques, sociaux. Le psychopathe explique cette différence. par manque d'activité psychique, c'est une valeur négative. tandis que le débile, comme nous l'avons dit, agit passivement, quelles préside une censure altérée dans sa valeur d'adaptation Le psychopathe arrive au délit par manque d'affectivité, par

nous avons mentionnées ont un arrangement très différent de donner une réalisation. C'est l'intelligence au service des instincts. pour servir la première, et loin de la censurer elle cherche à leur valeur, toute sa force et la couche supérieure se dispose comme ce qui se passe chez le débile. La couche instinctive a toute sa On peut dire que chez le psychopathe les deux couches que

cience de ses actes. Mais c'est une conscience maladive, détourde ses actions. Il sait très bien ce qu'il fait, il a une entière cons-C'est une erreur de dire que le psychopathe n'a pas conscience

née, anti-sociale, ou mieux : associale. les sentiments, les désirs, les instincts, etc., tendent à assurer Nous savons que toute notre vie psychologique : l'affectivité,

> existe un équilibre convenable aux exigences sociales, entre le sociales du milieu où il vit. C'est-à-dire que dans ces individus vie, c'est celui qui a les désirs les plus rapprochés des exigences etc., 4 conjours ce qui nous plaît dans le moment qui passe, ou qui à la toujours ce qui nous plaîte. Et l'individ... etc., quelquefois même en souffrant des sacrifices, nous cherchons adaptés aux circonstances environnantes, de milieu, de société, ce qui requels balance notre activité psychique. Plus ou moins ce qui nous donne du plaisir. Plaisir et douleur sont les deux pôles jongue viendrait à nous plaire. Et l'individu qui réussit dans la paléopsychique et le néopsychique.

que chez tout autre individu, mais la différence réside en ce sans affectivité. Et sa psychologie orientée dans le sens de ce lement, parce qu'il est très primitif, instinctif, paléopsychique, que le plaisir chez lui est différent de ce qu'on trouve normaplaisir maladif, est antisociale. Chez le psychopathe les phénomènes ont le même mécanisme

censure dans l'âme d'un psychopathe. Battre quelqu'un, le à un autre, c'est un acte logique, naturel, qui ne trouve pas de impulsif, instinctif (paléopsychique) qui ne trouve pas de résisacte conforme à toute la logique d'un psychopathe. C'est un acte de son action qui s'oppose à la satisfaction d'un desir c'est un réduire à l'impossibilité de résister, même le tuer pour se libérer tance de la part de la censure (néopsychique). Être le possesseur d'un objet désirable, même en le volant

neopsychique et le paléopsychique est rompu. On y trouve ou capacité inhibitrice. C'est ainsi qu'on arrive au délit. prédominance des forces instinctives ou affaiblissement de la Cela veut dire que chez le psychopathe l'équilibre entre le

ou manque la censure, qui constituent la forme psychopathe en genéral et plus particulièrement celle que Di Tulio appelle affective. En effet ce sont ces penchants primitifs prédominants « costituzione delinquenziale ». Di Tulio dit que le délit se passe dans la sphère instinctive-

crime. Healy, Bronner, Slawson, après quelques milliers d'obsera beaucoup plus d'importance au point de vue criminel que le debile. Celui-ci ne donne pas un très grand pourcentage pour le Le délit exige en général de l'astuce, de la finesse, de la souplesse En effet le débile n'a pas de conditions optima pour le délit. l'on trouve parmi la population normale des écoles régulières. chez les délinquants n'était pas nettement supérieur à celui que l'on transporteur de l'on tr vations, ont remarqué que le pourcentage de débiles mentaux De ce que nous venons d'exposer il résulte que le psychopathe

d'esprit et le débile possède ces facultés d'une manière très defi-

enlevez-le à ce milieu, faites-lui vivre une vie moralement bonne est arrivé au délit par de mauvais exemples, par la suggestion, milieu moral il sera certainement « un bon enfant ». Même s'il miroir devant le milieu où il vit. Et si nous le plaçons dans un ment une question de milieu. Le débile se comporte comme un différente. Quant au débile la correction est presque exclusivedébile mental et envers le psychopathe délinquants, est très probablement bonnes. et les conditions de succès psychothérapeutiques seront très Au point de vue correctif, rééducatif, l'attitude envers le

vons développer son intelligence, ou alors choisir une profession Le débile mental est facilement corrigible dans les établissements rééducatifs pour les enfants de ce type. Et là nous pouments rééducatifs pour les enfants de ce type.

adaptée à son défaut.

dant modifier de quelque manière ses penchants délictueux. Il n'avons pas une action efficace sur le caractère, on peut cepencaractère de l'individu est très difficilement atteint par l'éducapour en obtenir le maximum de profit. faut seulement commencer très tôt cette rééducation morale fonde du caractère de l'enfant par l'éducation. Mais si nous tion et nous ne croyons absolument pas à la modification pro-Quant au psychopathe les choses ne vont pas de même. Le

que si, soumis depuis le plus jeune âge, il est constamment orienté dans un milieu propice, sera évidemment beaucoup plus méchant le maximum d'expansion à ses tendances anti-sociales en vivant Un psychopathe qui depuis ses premières années de vie donne

dans un sens éminemment social, affectueux.

sont beaucoup plus nombreux et plus préjudiciables au point de expérimenté les conflits les plus divers, les complexes intérieurs mentale sans une orientation pédagogique convenable, ayant mencement de sa croissance mentale, est guidé dans un sens vue de sa conduite sociale que lorsque l'individu, depuis le comle psychisme d'un enfant qui a vécu ses premières années de vie ame viennent s'ajouter les expériences vécues pendant la vie stigmates de ces punitions. Et comme nous savons qu'aux forces qui a subi beaucoup de détentions, d'arrestations, est beaucoup graves conséquences. Tous les juristes affirment qu'un enfant éducatif supérieur. infantile et manquées de réalisation, on peut admettre que dans instinctives intérieures des couches paléopsychiques de notre plus difficile a modifier qu'un autre qui n'a jamais porté les Il faut surtout éviter la réalisation du premier délit et ses

> rééducation spéciale pour obtenir une prophylaxie effective et et le développement des services de psychiâtrie infantile et de quellos que le fond impulsif de leur âme ne s'extériorise par des penchants pervers. utile à ce genre d'individus. pich de leur âme ne s'extériorise par des pour éviter que le fond pour des fois les suivre pendant toute leur formation (et quelpour leur faire adopter une bonne attitude psychique. Et il faut Il faut donc faire une rééducation très précoce de ces individus Il faut donc que notre Congrès réclame instamment la creation La responsabilité légale du débile mental.

ou moins la peine à appliquer à un individu qui commet un atteint d'une anomalie mentale permanente ou atténuent plus exemple, dans le cas d'une intoxication alcoolique aigué. délit étant en état de perturbation mentale passagère, par Toutes les législations affirment l'irresponsabilité de l'individu

à l'enfant avec le même critérium qu'à l'adulte. expiatoire est à regretter. Jamais on ne doit appliquer la peine En ce qui concerne l'enfant, même l'enfant normal, la peine

toujours un caractère correctif, rééducatif. mesures prises envers lui, même les plus sévères, doivent avoir faire sa rééducation, à le remettre dans la bonne voie, et les L'attitude devant l'enfant criminel doit être de chercher à

Franck. hungsmasseregeln, aber nie auf Strafe lauten,» dit Herbert das Hauptverfahren eröffnet, so kann das Urteil nur auf Erzie-Ce qui intéresse n'est pas de punir, mais de remédier. « ist

cependant l'orientation générale est partout à peu près la même. applique aux enfants délinquants dans les différents pays, Ce n'est pas ici le lieu de faire une révision des lois qu'on

correction (décret 10.767 du 15 mai 1925). de peines. Les mesures sont toujours de prévention, réforme ou pour enfants dénonumés « Tutorias » et on ne leur applique jamais Au Portugal l'enfant est jugé par les Tribunaux spéciaux

ou même un indiscipliné, c'est-à-dire, abandonné par la famille les mêmes, mais leur application se fait, non dans les prisons de criminels appartient aux Tribunaux d'adultes et les peines sont 16 ans dans les « Tutorias ». Après cet âge le jugement des faits dans notre législation : a) L'enfant délinquant est jugé jusqu'à b) L'enfant en danger moral, qui n'est pas encore un criminel type expiatoire, mais dans des établissements de rééducation. On peut diviser en trois les attitudes prises envers l'enfant

The late of the late of the late of Lane of La Trend in the serversion morale, est exalence. Eschitarium qu'ils moquetinent, sonn aussi jugés par les Tuno. the Bartha the sea of COLORIS OF A CHARLES TO THE PART OF STADISHESS OF A CHARLES OF A CHARL CEN CEE CONSERVE PAS AUX PARENTS

réprébersion, platement avec liberté surveillée, placement dans provide jusqu'à 200400 escudos, internement provisoire colonies correctionnelles jusqu'à 6 ans, internement ou hospiins in Refuges in a 6 mois, internement définitif dans les the familie on dars une institution d'éducation, publique ou raliserion dans les établissements convenables quand les enfants Réformatoires instrué 6 ans, internement définitif dans les Les mesures prises envers les enfants sont les suivantes :

montrent quelque anomalie psychique. l'application de peines envers les individus responsables des situation des fonctions tutélaires, par l'action en aliments et par es parents, par la déchéance de la puissance paternelle on des-Les mesures peuvent être accompagnées, en ce qui concerne

mins criminels nuisibles pour l'enfant.

Toures ces mesures sont subordonnées à une révision faire

au moins, tous les trois ans. et même des punitions, mais pas plus accentués que ce qu'on rias» a un régime à peu près égal à celui des internats pour éducatif et l'enfant dans les établissements attachés aux « Tutodétentions, toutes les privations de liberté ont toujours un but voit dans beaucoup de collèges pour normaux non délinquants. un ordre (on suit au Portugal à peu près l'école belge de Moll). l'éducation de l'enfant normal. Il y a évidemment une discipline. l'enfant est toujours corredite et non expidoire. Toutes les Comme on voit, dans la législation portugaise, l'attitude envers

blis dans la législation portugaise (décret de 27 mai ro11) les Plus spécialement destiné aux enfants anormaux ont été éta-

articles survants:

envoyé par la « Tutoria» à une institution convenable qui se soit abandonné ou délinquant, souffre de maladie mentale, faiblesse d'esprit, hystérie, ou instabilité mentale, il doit être Art. 73. — Lorsqu'un mineur abandonné, maltraité quoiqu'il

citées dans l'article antérieur la « Tutoria » peut autoriser l'entrée liberté surveillée, montre les symptômes d'une des maladies ria dans un internat, semi-internat, dans une famille ou en chargera de le soigner et de le rééduquer. de ce mineur dans un établissement spécial. Art. 74. — Lorsqu'un mineur placé par décision d'une « Tuto-

> premiere situation. imic. Ce mineur, après sa guerson, peu recourser à sa

quand ils sont consideres comme incurables et desperant ; Andreas après l'age de 21 ans et excre jusqu'à leu mon desineation des anomalies mentales et on laisse at lorge totale la liberré de décision dans chaque cas particulier Art. 75. — On peut prolonger l'internement des meurs dans Comme on le voit, dans la loi portugaise en me fair que de

du délit en face de l'anomalie du sujet, en ionnissant alors que experts compétents pour examiner l'enfant la rule et la l'anomalie à l juge les notions essentielles pour la décision à prendre Cette procedure est défendable pourru qu'il y ait des médecus

sociale. La déchéance de la puissance paternelle, les conseils on sonnes chargées de l'enfant, a sans doute la plus grande rale appropriés, celle que la « Tutoria » a sur les parents on les permesures toujours subordonnées à l'intérêt et à la situation ourles résultats les plus appréciables. venables pour l'enfant, ont donné dans l'expérience portuguise bien les pénalités infligées aux parents, tuteurs, employeurs, etc. Ourre l'action corrective exercée dans les établissements

responsabilité que les juges posent aux médecins experts ». un des sujets à traiter dans ce rapport est cla question de la Je crois que la responsabilité doit appartenir excinsivement Un problème qui a la plus grande importance et qui constitue

au médecin expert.

exemples, etc., c'est encore à la facile et grande suggestibilité appartient au milieu, à de mauvaises conditions de vie, mauvais dans ces conditions, le problème est essentiellement psychologique. de l'enfant qu'on doit attribuer l'attitude délinquante. Et même est psychiquement normal et que le primum morons du delit uellement de psychologie ou de psychiâtrie. Même quand l'enfant Le problème de la délinquance infantile est un problème esser-

être en période de croissance dont les conditions biologiques sont non psychiatres, la psychologie de l'enfance, la psychologie d'un nue par des psychiatres médecins. la vie psychique de l'enfant anormal, est certainement plus consi importantes, si dominantes, et encore plus particulièrement écoles peuvent être discutés par des psychologues non médecins Et si la psychologie théorique, les principes de différentes

partout, montre la vérité de ce que je viens d'exposer. Près des institutions de détention qui se trouvent aujourd'hui nouveaux. Pas du tout. La création des services de psychiatrie Ce que je viens de dire n'est pas une affirmation de principes

de l'enfant délinquant. La signification du complexe : enfant. toute la responsabilité dans la classification de la valeur mentale dies acquises, etc., appartient évidemment au médecin spécialise constitution, tempérament, etc., et extrinsèques : milieu, maladelit, en considérant toutes les conditions intrinsèques du sujet : Je crois qu'il faut donner de plus en plus au médecin expert

visionné des milieux d'observation servant à dépister les facultés psychiques normales ou altérées des enfants, qu'appartient l'in-C'est au service médico-psychiatrique convenablement appro-

terprétation du délit infantile.

à prendre en ce qui concerne l'enfant et d'une façon générale servir à l'enfant, aux parents et d'une manière générale à la rechutes, les récidives, en créant une organisation judiciaire pour société. Mettre en évidence les conditions du milieu pour porter pour la prophylaxie de la délinquance à cet âge, en évitant les qu'on doit leur appliquer. des sujets pour proposer l'attitude corrective thérapeutique belle, moins utile que celle du médecin classifiant le mal mental voilà une des tâches les plus utiles au point de vue de la prophyimposant un ordre social convenable pour la vie de l'enfant, l'enfant, en l'améliorant, ou la condamnant s'il le faut, en lui l'intervention du tribunal jusqu'à la maison paternelle où vit laxie sociale qui appartienne au juge, tâche qui n'est pas moins Le juge a besoin d'une information éclairée sur les mesures

pour orienter leur amélioration possible et pour permettre aux dans les établissements de rééducation des enfants délinquants intensifier l'organisation générale des services psychiâtriques juges d'étudier les causes sociales des crimes afin de les faire Nous insistons encore une fois de plus sur ce fait qu'il faut

#### CONCLUSION

pour les exposer dans toute leur ampleur dans un simple rapport. profondément. Ces questions sont évidemment trop complexes nous ont été posées sans avoir la prétention de les avoir traitées Nous nous sommes limité, dans ce rapport, aux questions qui

sujet et, par les idées exposées, on peut arriver aux conclusions Cependant nous croyons avoir donné un aperçu général du

types d'anomalies psychiques chez l'enfant. Ce n'est évidemment qu'il faut faire une revision de la nomenclature des différents définition du débile mental, nous voulons insister sur le fait 1º Comme conclusion d'ordre général et relativement à la

> pous faire comprendre les uns aux autres. pas pour unifier les critériums d'interprétation et surtout pour mieux pas pour trouver des définitions rigoureuses, mais seulement

conditions semblables. Cet enfant peut se servir du langage parlé complications. et arriver à vivre par ses propres moyens une vie simple, sans groupe où il vit, peut s'adapter à des actes professionnels simples de vue social, le débile, étant donné les conditions sociales du lectuelle, le niveau intellectuel d'un normal de 12 ans. Au point ou écrit et peut atteindre, comme maximum de sa valeur intelinscrieur aux enfants normaux du même âge et vivant dans des rations appréciables de son affectivité, est intellectuellement pouvons dire que c'est tout enfant qui, ne montrant pas d'alté. 20 Comme caractérisation du débile mental (type pur) nous

entre le débile et le psychopathe. Cette différenciation se fait tal et dans les facultés affectives pour le psychopathe. spécialement dans les facultés intellectuelles pour le débile men-3º Relativement à la délinquance infantile il faut distinguer

Il va au délit plus par suggestibilité que par initiative. Le débile est un hyposthénique et agit surtout passivement.

Le psychopathe y va par initiative, de lui-même.

social beaucoup plus grand que le débile. Au point de vue de la délinquance le psychopathe a un intérêt

on peut, bien des fois, développer l'intelligence, ou en profiter telle qu'elle est, dans un sens professionnel éminemment social. beaucoup plus facile que celle du psychopathe. Chez le premier 4º Quant à la correction des deux types, celle du débile est La thérapeutique à appliquer au débile est presque une ques-

de son développement. fait trop tard, lorsque le sujet se trouve dans un état avancé pathe, est beaucoup plus difficile, et même nulle, quand on la L'action corrective sur l'anormal du caractère, du psycho-

qui doit être poursuivi longuement, quelquefois pendant toute intervenir opportunément et utilement dans un but correctif Donc il faut dépister de très bonne heure le psychopathe pour

responsabilité aux enfants débiles ou aux psychopathes délinquants. Jamais on ne doit infliger des peines expiatoires à ces 5º C'est déjà un fait reconnu qu'on ne doit pas demander de

n'éduque pas un enfant en le privant de la liberté, ou en le forçant Coutes les sanctions doivent avoir une fin éducative, et on

à faire des travaux qui n'ont pas une intention rééducative pro-

6º Les médecins experts seuls, sont responsables pour les indications qui doivent servir au juge pour décider de l'état mental cations qui doivent de vue de sa débilité, de sa psychopathie et de sa situation devant le délit.

7º Il faut finalement, que de notre Congrès sortent les indications suivantes pour tous les pays qui ont été ici représentés :

 a) Créer ou développer l'enseignement de la psychiâtrie infantile dans les chaires des Facultés de Médecine.

b) Créer ou développer les services de psychiâtrie infantile près des Tribunaux de Mineurs en instituant des préventoriums, c'est-à-dire, des consultations pour les enfants qui montrent des anomalies de conduite et faire une propagande insistante dans la population civile, pour que les enfants viennent le plus tôt possible à ces consultations, de façon à les rendre de la plus grande utilité sociale.

c) Créer ou développer l'assistance aux anormaux psychiques dans toutes ses formes : asiles-colonies agricoles ou officinelles pour les grands anormaux (idiots et imbéciles) et des établissements avec internat pour éduquer les psychopathes.

d) Créer ou développer les classes spéciales près des classes régulières pour éduquer les débiles mentaux et les suivre pendant cette fréquentation, et après la sortie par des patronages extra-scolaires, les orienter dans l'apprentissage et dans l'exécution de professions convenables à leur déficience mentale.

## SIXIÈME RAPPORT

### La débilité mentale comme cause de délinquance infantile et juvénile.

par le Docteur Paul VERVAECK (Belgique) Inspecteur des établissements pour enfants anormaux, Professeur à l'école de criminologie et de police scientifique.

Les relations entre la délinquance et la débilité mentale ont été longtemps envisagées sous l'angle purement clinique : l'étude des délits particulièrement frappants commis par des débiles mentaux, — adolescents et adultes — avait entraîné des généralisations prématurées. D'autre part, des considérations théoriques sur la psychologie du débile mental, sur la pauvreté de ses sentiments sociaux et moraux, sur son manque d'inhibition, sur sa suggestibilité, firent admettre le rôle prépondérant de la débilité mentale dans la criminalité. Les tests appliqués aux adolescents et aux adultes détenus dans des établissements répressifs ou rééducatifs semblèrent d'abord corroborer ces vues. C'était l'époque où l'on ne disposait pas de données comparatives sur le niveau intellectuel moyen des écoles et des grandes collectivités d'adultes.

Aujourd'hui l'attention se reporte plus volontiers sur le grand nombre d'enfants et d'adultes qui se maintiennent, vaille que vaille, dans leur milieu scolaire et social, sans verser dans la délinquance malgré des ressources intellectuelles réduites. Et l'on en viendrait à douter d'une relation intime entre la débilité mentale et la conduite antisociale.

Enfin, de multiples études, et notamment celles des auteurs anglais et américains, ont mis en évidence la complexité infinie des facteurs étiologiques de la délinquance juvénile ; tares héréditaires, influences du milieu familial et social, conflits mentaux et traits caractériels s'y enchevêtrent en un fouillis inextricable;

teur s'en trouve deconcerté, voire décourage can a y decouvre guere de confedations bien nettes et l'abserva-

duite irrégulière des enfants et des adolescents? une analyse exacte du facteur : débilité mentale » dans la con-Les documents dont on dispose aujourd'hai permettent-ils

sa documentation trop peu homogène. valeur avec beaucoup de sigacité, MHe Racine 1 s'est abstenue qui embrasse tous les aspects de la question et en discute la de conclusions nettes sur le rôle de la débilité mentale, estimant paru en 1929 devant le juge des enfants de Bruxelles, enquête remarquable étude sur les 300 enfants délinquants ayant comtés, ni transposés et ramenes à une commune mesure. Dans sa investigateurs d'une même contrée, ne peuvent être ni confronnowed, les documents requeillés en divers pays, voire par divers quent à des adolescents de 14. 16, et même 18 ans : faute de cet l'accord est bien loin d'être acquis, notamment quand ils s'applides limites de la debible mentale. tous points sur lesquels capitale, des meilleures mesures de l'intelligence, des critères et Nous n'alvorderous pas ici la question, très controversée, mais

variera avec la spécialisation de l'institut, les possibilités budgédes débiles attraits en justice. taires et, en fait, il ne correspondra nullement à la proportion mesure purement pédagogique ; mais le nombre de ces placements sion d'un délit minime, qui n'est en somme qu'un prétexte à une néfaste ; les débiles mentaux sont placés plus volontiers, à l'occal'infraction est grave ou le milieu familial particulièrement les instituts qu'une partie des délinquants normaux, ceux dont ment toute la clientèle du tribunal des enfants : n'arrivent dans teur dont le matériel d'observations personnelles reflète exactesemble consacré à la délinquance infantile ", il n'est guère d'au-D'autre part, et nous y avons insisté déjà dans un rapport d'en-

quelle valeur scientifique garde la documentation recueillie psychiatrique, absorbée en tout cas par d'autres préoccupations, tion est faite par une personne, dépourvue peut-être de formation nelles ou la finesse psychologique du juge. Et quand cette sélecproportion mal précisée, fluctuant selon les conceptions personqu'une proportion infime des enfants délinquants de leur ressort, sur la clientèle des cliniques psychologiques - n'y reçoivent ceux qui, à la suite de Healy, ont publié d'excellentes recherches Il n'existe, à notre connaissance, que trois ressorts de juri-D'autres psychiâtres et psychologues — et c'est le cas de tous

1. Aimée RACINE. Les enfants traduits en justice. Liège. Thone 1935.

M. le Juge Paul Wets a organisé, des 1920, la collaboration sysdiction d'une façon systèmatique : Paris, Lille et Bruxelles, où tenatique du psychiàtre et du pedagogne, diction infantile, où l'examen de tous les mineurs delinquants

ment des mineurs? Comment réaliser le dépistage des débiles mentaux avant le juge-

comme les phrases brouillées de Decroly. Que ces tests, essentielactuels, très longs dans leur exécution, ne trouvent pas place lable. Il nous semble cependant que les tests non verbaux mentaux, et fassent apparaître plus marquée qu'elle ne l'est en s'agit d'adolescents, un test collectif d'intelligence verbale, rence de « concours » est bien accueillie par les enfants et, s'il belges. Personnellement, nous y ajoutons presque toujours un examen est un test individuel bien étalonné; dans le ressort de la fatigue ou l'aversion de l'enfant. L'élément essentiel d'un tel ront pas trois heures, et qui, au surplus, doit éviter de provoquer associées à l'observation directe du sujet dans la salle de entrecoupées d'enquêtes familiales ou scolaires complémentaires, épreuves successives, échelonnées sur une période de temps, ces derniers, il est possible - et nécessaire - de recourir à des realité leur inadaptation à la vie sociale, c'est difficilement contestest collectif : en l'occurrence, le P. V. de Simon, dont l'appa-Bruxelles, l'on recourt au test de Terman, adapté aux enfants mum, au cours d'un examen dont les diverses étapes ne dépasseration de l'intelligence et du caractère doit se réduire au minijeux de la clinique. Chez les enfants envoyés par le juge, l'explomoder des à-coups que constituera par exemple, l'inculpation doit être fait à un tythme rapide, et son organisation doit s'accomlement verbaux puissent accentuer le handicap de certains débiles fants irréguliers présentés spontanément par leurs parents. Pour par le juge des enfants sur le même pied que les examens d'enbilise et indispose : l'on ne saurait mettre le dépistage demandé les parents, que la comparution de leur enfant à la clinique immod'une bande de petits malfaiteurs. Il faut, d'autre part, ménager Le travail de triage dans une clinique psychologique

dans la routine de l'examen. si peu pertinent qu'on n'en saurait faire état pour apprécier les Ce qu'on nous dit sur la fréquentation scolaire des enfants est

et Neurologistes de France 1935. 2. Délinquance et criminalité de l'enfance. Rapport au Congrès des Aliénistes t Neurologistes de France.

en assume depuis longtemps la charge. province de Brabant » a été décrit dans une communication au Congrès des Aliénistes de Brance (session de Bruxelles 1935) par le Dr. M. Alexander qui en assume 1. L'examen des enfants du Juge à la Clinique Médico-Pédagogique de la rovince de B-1.

ches, devront s'insérer dans l'examen standard quand ils seront ches, devront s'insérer dans l'examen ressources mucheus and en nos pays l'objet de multiples recher-tion qui font aujourd'hui en nos pays l'objet de multiples recherressources intellectuelles du sujet. Par contre, les tests d'instruc-

bien au point et simplifiés à suffisance.

clinique de valeur capitale, susceptible de modifier complète-Lui aussi, au cours de cet examen sommaire, devra se borner à ment la décision du magistrat : retard de croissance considérable, l'essentiel, à ne pas laisser échapper un facteur étiologique ou - d'aucuns diront, comme il se doit - à un psychologue quadevant l'alternative : placement ou non placement du débile cette étape, il s'agit uniquement d'orienter la sentence du juge infantile, complexes caractériels très accentués. En somme, à troubles endocriniens accusés, épilepsie, alexie, voire P. G. lifié, la tâche du psychiâtre se trouvera sensiblement réduite. si les investigations précitées sont confiées, comme il se peut

pas placé dans un internat d'enseignement spécial, sa tutelle ment rallié à la formule, mise au point par le juge Wets et le de celle-ci que l'examen du mineur est approfondi. Cette forcollaboration du délégué à la liberté surveillée. C'est au cours est automatiquement confiée au psychiatre, qui l'exerce avec la Pr. Vermeylen : si le délinquant débile ou arriéré mental n'est gation préalable au jugement. mule sur laquelle nous reviendrons, allège sensiblement l'investi-Une expérience personnelle de plusieurs années nous a entière-

et systématiquement exploitée pour l'étude de sa personnalité.) d'examen dans les maisons de garde préventive et d'observation 1 gique, le mineur se trouve mis à la disposition de l'observaadmettre que la détention de l'enfant ne soit pas entièrement être très approfondie. Elle comportera sans doute encore un teur pendant des semaines, voire plusieurs mois. L'exploration dans des cas difficiles sur proposition de la clinique psycholo-Par la décision, rendue en raison des conditions fâcheuses du (deux conceptions qui doivent s'identifier car on ne saurait test individuel d'intelligence verbale (et l'on choisira le même intellectuelle, — la seule que nous envisagions ici — pourra donc milieu familial, de la nature particulière du délit, parfois aussi, que dans les cliniques médico-pédagogiques, pour rendre possible une statistique globale des cas vus en clinique et en institut Zout autrement se présentent la tâche et les conditions

d'observation) ; mais ici interviendront aussi des tests collectifs aptitudes mentales est aussi indispensable; personnellement contradictions ou lacunes qu'il n'a pas découvertes; c'est un à mesure qu'on lui suggère, de plus en plus clairement, les derniers, celui dont M. Rouvroy, directeur de l'établissement de d'opseins mélées, ou du type « dessin raisonné ». Parmi ces et commentaire d'un tableau, etc. Enfin, sur les instances et moyen d'investigation : composition d'imagination, description peuvent s'effectuer dans la «salle de classe », sont un excellent progrès sur l'ancienne cotation « tout ou rien ». L'analyse des au point, au Poste d'observation du Bon Pasteur de Bruxelles, suivant les directives de l'inspection pédagogique des instituts de Maints exercices qui affectent à dessein l'allure d'un devoir, et tres postes d'observation) au profil psychologique de Vermeylen. nous recourons systématiquement (et il en est de même en d'aufion des points, des corrections successives faites par l'enfant derniers, des corrections successives fait pour l'attribudes fonctions d'abstraction et de généralisation de l'enfant. d'analyse grammaticale et de calculs sur les formes géométritout un jeu d'exercices, qui, sous l'apparence de leçons simples ques élémentaires, constitue un précieux instrument de sondage protection de l'enfance délinquante (M. Renault), il a été mis

gressive de devoirs-types correspondant aux diverses années quer des tests pédagogiques, ou plus simplement une série pro-Au poste d'observation, l'on aura tout le loisir aussi d'appli-

un précieux complément aux « tests d'intelligence non verbale » tées. Et le « bricolage » spontané, aux heures de loisir, apporte circonstances et cent tâches diverses, soigneusement prémédidu comportement de l'enfant, que l'on met aux prises avec mille Mais le rôle capital appartient à l'observation méthodique

du sujet que nous connaîtrons, non plus l'image enregistrée par chez le débile mental mais un véritable film révélant toutes ses potentialités, ses parle déclic d'un test pris en somme dans des conditions anormales ticularités caractérielles, si utiles à connaître — même et surtou An poste d'observation, c'est le comportement tout entier

chances de reclassement ou de récidive, l'étude des jeunes délin-Que nous apprend sur le comportement, les types de délits, les

quants débiles ou arriérés ? Nous n'avons guère trouvé de documents à cet égard dans la

littérature criminologique ni psychiâtrique. Nous avons revu à cet effet, notre documentation personnelle,

<sup>1.</sup> Nous avons décrit plus longuement dans le rapport au Congrès de 1935. la conception belge de l'observation des mineurs délinquants, en la confrontant avec celle d'entres des la confrontant des mineurs délinquants. avec celle d'autres pays

délinquants anormaux maintenus en liberté. Nous avons, d'autre consultation destinée à la tutelle psychiâtrique des enfants sont envoyés pour avis sommaire les mineurs délinquants, une pioversure délinquantes, une clinique médico-pédagogique ou mineures délinquantes, une clinique médico-pédagogique ou provenant d'une triple source : une maison d'observation pour ont été cités devant le tribunal des enfants de Bruxelles en 1932. part, dépouillé systématiquement les dossiers des enfants qui Disons d'abord que le diagnostic de débilité mentale franche,

d'après les critères sévères proposés par le professeur Vermeylen quentes sont les arriérations mentales modérées (quotient infén'a été posé que rarement chez les garçons. Beaucoup plus frérieur à 0,85 chez des sujets de 12 à 18 ans, mais dépassant l'âge qui y furent examinées pendant le même laps de temps : sur tefois, le taux des débiles est nettement plus élevé chez les filles, supérieurs à 0,85) 88 arriérés et seulement 17 débiles nets. Toumédico-pégagogique 1 donne pour 155 cas, 50 normaux (Q. I. mental de 9 aus au Terman). Un relevé récent du dispensaire 50 mineures, nous trouvons 10 normales, 30 arriérées et 10

à l'examen psychographique de Vermeylen, donne les chiffres de 1931 à 1936, et toutes soumises, par la même examinatrice, Pasteur à Évere (Bruxelles) de 188 mineures qui y furent placées D'autre part, le relevé, fait au Poste d'observation du Bon

Débiles mentales nettes (moins de 8 ans à ce test). 81 soit 43,10 % Infériéures mentales (de 8 à 9 ans à ce test) . . . 63 soit 33,50 % 

La délinquance sexuelle intervenait dans 81 % des cas (152

dont 60 débiles franches (39,48 %).

52 inférieures mentales (34,21 %) 40 normales (26,31 %).

d'une maison de garde préventive ou d'observation est différente L'on voit par ce simple rapprochement combien la clientèle

propres à l'enfant ou à l'adolescent débile mental ? du moins de celle d'une clinique psychologique. Existe-t-il des délits, ou des modalités de délits qui soient

d'intelligence réduite? leur fréquence est-elle notablement supérieure chez les enfants

Que le vol soit mentionné le plus fréquemment dans nos séries

de vols se retrouvent, tout comme chez les enfants normaux. de garçons débiles n'est point chose étonnante puisque c'est le délit le plus habituel de l'adolescent. Mais toutes les modalités Les uns dérobent un objet directement utilisable : un jouet

nous trouvons plusieurs observations de vol de vélo et même un dises; d'autres commettent un « vol de jouissance momentanée »: dans un magasin, ou encore, de l'argent pour acheter des frianvol d'auto, commis par un débile qui n'avait jamais manié le

vélos, sont des inférieurs mentaux. L... Louis 9 a. 4/15 a. 5 et R... Louis 7 a. 9/15 a. 7, voleurs de

terrain vague. rade d'école ; comme ce dernier refuse, il l'abandonne dans un plaisir »; il veut s'en débarrasser peu après, et le propose à un camadans son développement physique, vole un vélo « pour son D... J.-Baptiste, doux et paisible, 8 a. 2/12 a. 11, retardé aussi

abandonne le camion. L'année précédente, il avait enlevé le sa randonnée le lendemain, mais, avant une panne d'essence, qu'il pilote pendant 40 kms ; il passe la nuit dans un café, reprend tardive, il a vait dormi dans un terrain vague proche de sa maison. vélo de son frère et, n'osant plus rentrer chez lui, vu l'heure ter des friandises et monte dans l'auto-camion de son oncle, D... Achille 7 a. 6/15 a. 1 s'éclipse un soir sous prétexte d'ache-

en leur présentant du sucre, et les amènent chez les parents L... qui font commerce de ces animaux. 7 a. 8/ 15 a. 5 (Q. I. 0,50), attirent les chiens rencontrés en rue, candides, sont dressés par des adultes: S... Roger 9 a. 9/13 a. dans des innmeubles abandonnés). D'autres, qu'on croirait impliqués dans des vols utilitaires (vols de zinc, plomb, etc., (Q. I. 0,75), D... Émile 8 a. 1/15 a. 5 (Q. I. 0,70) et L... André Mais, inversement, on trouve des enfants pareillement débiles,

ployé : V... 8 a. 9/14 a. 7, hypothyroidien, vole 50 francs à un voisin . : objets qu'il cache. Ou bien encore le produit du vol reste inemples et à sa mère, un pendentif qu'il donne à un ami, et divers bre ouverte, une paire de jumelles, qu'il montre à ses condisciobjets volés : L... 8 a. 4/ 14 a. 7, illettré, subtilise, dans une chambre. voisin ; il a déjà pris un autre billet qu'on retrouve caché dans sa Parfois la puérilité du sujet se marque dans l'utilisation des

chambre à coucher Parfois, mais rarement, la modalité du délit est caractéristique

garçons examinés pendant 2 ans à sa clinique médico-pédagogique: 1. Rappelons ici les chiffres publiés par le Dr. Alexander (loc. cit.) sur les arcons exeminés condent 32, % n'atteignent pas l'âge mental de 10 ans, d'après l'échelle de Binet-Simon.

<sup>27.6%</sup> se situent entre 10 et 12 ans. 27.6% entre 12 et 15 ans.

<sup>12,8%</sup> atteignent ou dépassent 15 aus d'âge mental.

du niveau mental du sujet: E... Jean, 8 a. 8/14 a. 5, retardé aussi dans son développement physique, arrache, à trois reprises, à des fillettes, le diadème de pacotille qu'elles portent sur la tête ; il instigue son ami D... Joseph, 10 a. 1/14 a. 5 (Q. I. 0,70) à faire de même.

Les autres délits commis par des débiles mentaux sont plus rares et, nous semble-t-il, moins typiques encore.

Voici une observation de vagabondage: V... Raymond, 7a./II a.6 (Q. I. 0,61) âge pédagogique 7 a. 8, orphelin de père, fait une fugue de 9 jours. Coutumier du fait, il loge dans les salles d'attente des gares. Une fois il a volé une bouteille de lait pour se sustenter.

La délinquance des filles, on le sait, est totalement différente de celle des garçons. C'est le plus souvent l'inconduite sexuelle, corsée ou non des qualificatifs juridiques de vagabondage, ou de prostitution. Nous avons rappelé déjà que dans la majorité des cas, les prévenues sont des débiles ou des arriérées, mais les cas de débilité mentale proprement dite sont sensiblement plus nombreux que chez les garçons. Il nous a semblé aussi que les plus jeunes parmi les prévenues pour inconduite étaient des débiles mentales.

Rarement, les modalités du délit sont caractéristiques de l'indigence intellectuelle de l'enfant : Élisa G... : 13 ans 6 mois ; âge mental 8 ans au test de Vermeylen, inculpée de prostitution (?!) s'est livrée à huit gamins dans un terrain vague.

La dénonciation calomnieuse peut être le fait d'une imbécile: V... Francine 6 a. 8/13 a. 7 (Q. I. 0,49) hérédosyphilitique, placée antérieurement dans un internat médicopédagogique, est inculpée d'outrage aux mœurs, parce que, dans une colonie de vacances, elle s'est, au dortoir, mise nue debout sur son lit et s'est introduit un crayon dans les organes génitaux. Surprise par le directeur et admonestée, elle se venge en l'accusant de s'être livré sur elle à des actes immoraux. C'est une imbécile notoire; elle n'est pas déflorée.

On sait avec quelle fréquence certains délits, et surtout les vols, sont commis en bande ou du moins en petit groupe. Il était intéressant de chercher quel rôle joue le débile mental dans cette intéressant. Mais les enfants interrogés, plus encore que des association. Mais les enfants interrogés, plus encore que des délinquants adultes, se rejettent mutuellement la responsabilité délinquants adultes, se rojettent mutuellement de multiples dorde l'initiative, en sorte que le dépouillement de multiples des siers judiciaires ne donne que rarement des cas utilisables, grâce siers judiciaires ne donne que rarement des cas utilisables, grâce siers judiciaires ne donne que rarement des cas utilisables, grâce siers judiciaires ne donne que rarement des cas utilisables.

L'on devrait s'attendre à ce que le débile, suggestible, soit classique. Mais on voit aussi le débile mental être l'opinion Nous en avons relaté plus haut des exemples, en voici d'autres:

D... Léonie, fille d'un alcoolique et d'une débile mentale, âgée de 15 ans et demi, ayant un âge mental de 9 ans, vole dans trois d'oreilles « pour être belle ». Elle a entraîné sa nièce âgée de un objet.

physique supérieur à la moyenne : taille de 17 ans, poids de 16 ans; au test de Terman, il obtient 9a. 8 (QI:0, 64). Il a, en trois fois, enlevé 36 arbres fruitiers chez un pépiniériste et les a plantés dans son jardin, sauf quelques-uns qu'il a donnés à son ami J... Théo. Celui-ci II a./I4 a. 9 (QI:0, 76), l'accompagne dans sa dernière expédition et arrache un seul arbre.

Voici l'observation, plus caractéristique, de trois gosses pris en flagrant délit de vol dans un magasin. W...Louis9a.11/13a.10 (QI:0,71) a enlevé un flacon de parfum; M... Robert, garçon plus jeune mais d'intelligence quasi normale 10 a.4/11 a.3 QI:0,91, a volé un revolver, un canif et une lampe de poche. J... Remy a avoué être l'instigateur de la bande; il a pris de nombreux objets. C'est un grand débile mental, qui fréquentait une classe d'enseignement spécial:8a./14a.10 QI:0,52.

Nous avons l'impression que l'on pourrait trouver maintes observations analogues, où un débile mental, — parce que plus âgé, ou plus développé physiquement, ou déjà habitué au vol, — entraîne des enfants d'intelligence normale, mais plus jeunes, qui se laissent fasciner par lui. Cet aspect du problème mériterait de retenir l'attention.

Quel est le sort ultérieur des adolescents débiles mentaux qui sont en conflit avec la justice? Il existe peu de documents à cet égard : ils concernent, en général, les anciens pensionnaires des instituts de rééducation spéciale. Il est exceptionnel de trouver des renseignements sur le sort des enfants débiles qui n'ont pas fait de séjour dans un internat.

Bronner a publié cependant un très intéressant relevé de cas examinés à la Judge Baker Foundation. L'enquête porta sur tous les enfants agrès de 18 ans minimum au moment de l'enquête, donc en âge de travailler, connus

I. Augusta Bronner. »Follow-up studies of mental defectives. Proceedings of the american Association on Mental Deficiency 1933.

0.75. Elle concerne 189 cas réunissant ces conditions : 103 garçons et 86 success to respect to travaille irrégulièrement, encouru une sentence du tribunal, si l'adolescent a travaille irrégulièrement débiles mentaux on remedant nues. Les cuses de la régulièrement et n'a pas causé d'incidents, d'échec succès si le sujet travaille régulièrement encourn une sentence. Le depuis an moins 4 ans, ayant an quotient intellectuel égal ou intérieur à est recensé comme douteux. a commis de menus écarts de conduite ne tombant pas sous la loi, le résultat si l'enfant n'a pas été attrait en justice mais a une activité irrégulière, ou ou a du être placé dans un institut pour débiles mentaux ou pour délinquants, 6,75. Eure convers. d'adaptation sociale furent les suivants : l'on parle de filles. Les critères d'adaptation sociale furent les suivants : l'on parle de

L'on releva dans ces conditions : 53% de succès, 21% d'échecs,

20% de cas douteux.

nombre de cas, de l'aveu même des auteurs. d'ûge et de délit étant égales d'ailleurs. Le taux des succès est de 54% chez dons le ler cas, de 39% dans le 2e. Mais ces chiffres concernent un trop peli 26 enfants normaux, inculpés pour la première fois de vol, les conditions les normaux, de 30% chez les débiles ; celui des échecs totaux est de 35% les normaux. Une autre enquête de la même clinique porta sur 26 débiles mentaux et

et 66% d'échecs, chez les seconds 20% de succès et 70% d'échecs. voleurs débiles mentaux, l'auteur relève chez les premiers : 16% de succès Comparant ensuite 50 récidivistes du vol normaux et 50 récidivistes

19% de débiles mentaux, montre que les garçons (400 cas) réussissent dans 44% des cas s'ils sont normaux, dans 40% s'ils sont débiles mentaux; les filles (100 cas) normalement douées donnent 840 de succès et les débiles mentales 68%. Enfin l'enquête portant sur 500 délinquants soumis à la « probation » dont

ment des débiles mentaux, dont le niveau mental ne constitue Il ne faut donc pas sous-évaluer les possibilités de reclasse-

pas un trop lourd handicap. Nous avons examiné si les constatations faites dans le ressort

judiciaire de Bruxelles étaient du même ordre.

cités pour la première fois devant le tribunal des mineurs de ultérieurement, soit 101 cas. Bruxelles pendant le 1er semestre 1932, non acquittés et suivis r. — Nous avons dépouillé les dossiers de tous les garçons

Nous trouvons parmi eux:

dans 3 cas le risque de récidive n'a pu encore être apprécié. 67 normaux, ou du moins à QI > 85, dont 13 récidivèrent

29 arriérés mentaux dans 2 cas le risque de récidive n'a pu encore être apprécié. dont 8 récidivèrent dont 3 récidivèrent I a une conduite passable.

Simon par le Dr Alexander. La plupart des examens mentaux avaient été faits aux tests de Binct-I est encore placé en institut

> Des 67 normaux. 13 furent d'abord placés; parmi lesquels on compte 6 récidives, une conduite passable, un cas de libération récente, on compte - 20 arriérés, 5 furent placés ; un d'eux l'est serve. cas d'évasion. Des 29 annue placés : deux récidives figurant au dessier sont des pes 29 arriérés, 5 furent placés ; un d'eux l'est encore ; un seula récidiré.

tique précédente). De ces 50 adolescents, quinze sont récidivé, débiles caractérisés (quelques cas sont communs avec la statisson de leur arriération mentale. Cette série ne contenait pas de quants primaires, non placés en maison de correction, dont la un seizième a une conduite médiocre. tutelle psychiâtrique nous fut confiée entre 1931 et 1934 en rai-2. — Nous avons vérifié le comportement ultérieur de 50 délin.

des garçons uniquement inculpés de vols. 3. — Nous avons voulu savoir aussi comment se comportent

Sur 54 voleurs normaux attraits devant le juge des enfants au

dans une colonie psychiâtrique. se sont mal conduits, soit 30,2 %, mais un débile est encore placé cours de l'année 1932, huit seulement ont récidivé, soit 14,80/0. 1932, et ceux dont nous dirigeons la tutelle) 13 ont récidivé ou Sur 43 voleurs arriérés, dont 3 débiles nets, (ceux observés en

aux débiles mentaux que les documents publiés par les collaboproclament à priori, mais elles nous semblent moins favorables rateurs de Healy. Ces constatations ne justifient pas le pessimisme que d'aucuns

la débilité mentale influençait les chances de récidive chez les 4. — Nous avons également recherché si et dans quelle mesure

enfants de Bruxelles. En excluant les dossiers incomplets a etc., nous avons retenu 95 cas 1. notre point de vue, comme ceux des rapatriées, des décédées, mineures citées pour la première fois en 1932 devant le juge des Nous avons collationné à cette fin les dossiers de toutes les

Parmi elles 32 sont normales,

40 arriérées mentales,

23 débiles mentales franches.

cultés. La plupart de ces adolescentes (74 sur 95) ont été placées dans un institut. Elles y ont séjourné pendant un temps variable. Un certain nombre n'ont été libérées que peu avant leur L'appréciation du taux de récidive se heurte à certaines diffi-

<sup>1.</sup> Dans 53 cas, l'on appliqua les tests de Binet-Simon, dans 36 cas ceux de Vermeylen, dans 6 cas le rapport d'observation que nous avons la ne mentionne pas le test utilisé.

tion d'un enseignement spécial. Mais dans notre organisation actuelle, ceci implique presque toujours le placement en internat, Le magistrat ne s'y décide qu'après avoir pesé tous les éléments de la cause : situation familiale, ressources financières, gravité du délit,... en sorte que maintes fois la mesure n'est pas prise. du dent,... en sora que. C'est ainsi que, sur 20 suggestions de placement faites en ces derniers temps à notre clinique, généralement pour débilité mentale, — douze seulement ont été suivies — encore ne furentils pas tous faits dans le milieu pédagogique rêvé pour de petits arriérés.

S'il ne prononce pas toujours une sentence de placement du mineur, du moins le juge des enfants de Bruxelles l'astreint-il à une tutelle psychiâtrique. La fréquentation du « dispensaire d'hygiène mentale » est en effet, la condition du maintien en liberté surveillée. Le délégué à la protection de l'enfance veille à ce que son pupille se rende à cette consultation ; il y assiste lui-même dans la majorité des cas, documente ainsi le psychiâtre. prend ses avis et contrôle l'exécution de ses directives. La plupart des tutelles de mineurs anormaux sont d'ailleurs confiées à un même délégué permanent, ce qui facilite son rôle et celui du médecin. Fréquemment d'ailleurs le mineur se présente accompagné de ses parents. Les premières séances sont mises à profit pour compléter l'examen de l'enfant : exploration médicale plus attentive, dépistage endocrinien, recours éventuel au service des maladies héréditaires ou au poste radioscopique du dispensaire antituberculeux — qui sont situés dans le cadre commun du Centre de Santé, — exploration de l'intelligence par une méthode analytique, etc. La surveillance d'ordre médical - et les traitements qu'elle comporte : reconstituants, produits endocriniens, sédatifs, etc..., — est très appréciée par les familles ; grâce à elle, les conseils du psychiâtre trouvent plus facilement audience s'il préconise le placement de l'enfant dans une classe d'enseignement spécial, le changement d'un métier considéré comme dangereux pour l'adolescent, ou d'autres mesures d'ordre psycho-social. Sans doute n'obtient-on pas toujours gain de cause ; néanmoins, telle quelle, cette tutelle psychiâtrique s'avère utile au mineur et des plus intéressantes pour l'aliéniste. Il nous paraît que cette initiative méritait d'être mieux connue. et peut-être généralisée.

Parfois, lorsque le milieu familial est néfaste, l'envoi d'un adolescent déjà au travail, dans un foyer de semi-liberté peut être utile, mais il est fort à présumer qu'il se sentira mal à l'aise au milieu de camarades mieux doués que lui, dont les délassements et les intérêts sont ailleurs.

Quant au placement proprenient dit des débiles délinquants, Quant au passer dans des instituts spécialisés. Si nous croyons il doit s'enectats de la plupart des États n'ont de rééducation spéciale reque la plupart des États n'ont devoir rappear.

créé aucune maison de rééducation spéciale pour les États n'ont créé aucune mais à la disposition des nouvoirs mature. créé aucune manada la disposition des pouvoirs publics. Comment les mentaux de la régime disciplinaire le spétage scolaire et proespérer reur approprie disciplinaire, le système de rééducation destinés à des enfants normalement fessionner, le système de rééducation morale, destinés à des enfants normalement ou moyennement dont rien n'est adapté à leur parsonnelle. morate, describen n'est adapté à leur personnalité et n'a prise

L'enseignement élémentaire aux débiles d'esprit, la formation d'habitudes pratiques de travail et de comportement pondéré et d'habitude.

régulier, requièrent un personnel rompu au maniement des inféricurs mentaux, au courant de leur psychologie et des techniques

Il existe en Belgique une section spéciale, pour les jeunes débiles, aux établissements de l'État de Moll ; elle comporte un groupe scolaire, une ferme-école, et une petite colonie de travail agricole; les adolescents placés, après quelque temps, en service chez les paysans des villages voisins, y font, dans un milieu simple et paisible, l'apprentissage de la liberté.

D'autre part, certains internats médicopédagogiques acceptent des enfants du juge (Ferme-école provinciale du Brabant à Waterloo ; Institut des Frères de la Charité à Lummen). D'autres œuvres vouées à l'enseignement spécial ont consacré à la formation des mineures débiles et délinquantes la majeure partie de leur personnel (Filles de la Croix à Spa, Institut Sainte-Anne à Cerexhe-Heuseux); parfois même a été créé pour elles un pavillon spécial au sein de l'internat mdico-pédagogique (Sœurs de la Charité à Lokeren). C'est qu'en effet ces enfants du juge, en raison du milieu familial souvent détestable dont ils sont issus, des expériences tâcheuses qu'ils ont eues déjà, et aussi de leurs anomalies caractérielles, peuvent constituer un réel danger moral pour les autres élèves d'un institut d'enseignement spécial, débiles paisibles, souvent passifs et particulièrement influença-

Sur les résultats éloignés de ce traitement en régime d'internat ou de colonie, nous n'avons malheureusement pu réunir une documentation suffisamment étendue.

A vrai dire, ce bref exposé soulève plus de problèmes qu'il ne propose de solutions. L'examen psychiatrique des enfants délinquants dispose de techniques sûres pour la recherche des débiles, mais presque nulle part, il n'est appliqué systématiquement. Là

même où tous les mineurs sont examinés, les méthodes psychologiques manquent souvent d'uniformité. Enfin, l'on ne devrait logiques manquent souvent d'uniformité. Enfin, l'on ne devrait logiques manquent souvent déficience intellectuelle » des autres élépas isoler le facteur « déficience intellectuelle » des autres éléments de la personnalité du débile délinquant, ni des influences ments de la personnalité du débile délinquant, ni des influences exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ; or en cette matière, c'est à peine exercées sur lui par le milieu ;

La description d'une observation concrète peut, certes, satisfaire le clinicien et guider le rééducateur, mais seule une étude méthodique de tous les facteurs étiologiques de la délinquance des débiles mentaux, étude basée sur des cas nombreux, dépouillés avec sagacité et prudence, peut contenter le criminologue et dicter une politique efficace de prophylaxie.

## SEPTIÈME RAPPORT

# Étude sur la Délinquance Infantile

Par le Docteur C. I. URECHIA (Roumanie)
Professeur de clinique psychiâtrique à l'Université de Cluj.

et de l'enfant qui, en dépit de tous ces moyens, récidive ou persé enfants. pour le dépistage, le triage, l'examen et le traitement de ces ront plus tard la clientèle des prisons ou des maisons de correcconsidéré comme un délinquant proprement dit. Il n'en va pas exister de petites infractions auxquelles certains n'attachent qu'ils sont ou non permis par la loi; et, d'autre part, il peut commence la délinquance et, éventuellement, la criminalité tion et le rôle du psychiâtre devient très utile et très important vère. Bon nombre de ces derniers délinquants infantiles fourniqui l'on fait la morale et qui cesse de commettre de telles actions, de même de l'enfant qui est puni, dont on attire l'attention, à mette un ou deux méfaits d'importance réduite pour qu'il soit aucune importance; enfin il ne suffit pas qu'un mineur comméfaits que les enfants peuvent commettre sans avoir conscience infantile. Il faut tenir compte du fait qu'il y a certains petits que peu lâche, car il n'est pas toujours facile de fixer la limite où La délinquance infantile constitue assurément un cadre quel

Du point de vue clinique la délinquance peut aussi se rencontrer quelquefois chez les enfants normaux ou quasi-normaux, chez les enfants bien doués et bien équilibrés, mais que le milieu, les mauvais exemples, une éducation défectueuse, l'exaltation de l'imagination, la contagion mentale ou d'autres facteurs pychogénétiques ont pu déterminer à commettre de tels méfaits. Psychogénétiques ont pu déterminer à commettre de tels méfaits. Mais ces sujets peuvent être ramenés dans la voie normale par l'éducation et par une direction intelligente. En ce cas-là, le proposition de la contraction de l'indication et par une direction intelligente.

Pronostic est donc très favorable. Un fort contingent d'enfants délinquants provient des encémentaux, des imbéciles, des dégénérés, des névropathes, des encé-

au niveau mental de 6-7 ans, et fréquemment incapables de fréniveau mental très bas, correspondant souvent, d'après les tests, sexuels, cela surtout quand leur famille est pauvre et incapable quenter l'école primaire, sont sujets à commettre des délits de phalopathes, éventuellement des hystériques. Les imbéciles, au et donnent le mauvais exemple à leurs condisciples. Bien dévelopde les surveiller efficacement. A l'école, ils encombrent les classes vol ou de vagabondage, parfois même, plus tard, des délits pés au point de vue physique, ils peuvent néanmoins présenter enclins aux violences, aux fugues, à l'entêtement et à la désotifs; d'autres sont au contraire des éréthiques, des instables, niques, des apathiques, incapables d'effort soutenu, des inatten-Au point de vue psychique, certains d'entre eux sont des asthéfréquemment des stigmates de dégénérescence ou des dyscrinies. premiers, aux actes de violence envers leurs condisciples, aux béissance, dépourvus d'inhibition, ce qui les expose, plus que les

d'autres ont une imagination déséquilibrée qui les pousse aiséautomatique, très développée surtout pour certaines questions; social leur débilité mentale se traduit par le manque de logique vols ou au vagabondage. vision, sont évidentes. Entêtés et peureux d'une part, suggestion et l'influence extérieure, de même que l'absence de préet par les moyens puérils dont ils se servent ; en outre, la suggesment à des actions réprouvables. Dans leur comportement anti-Certains de ces débiles peuvent être doués d'une mémoire

tionnables et variables de l'autre.

maniaques en miniature ; ils ne persévèrent en rien, passent sans cesse en mouvement et l'on pourrait dire que ce sont des en même temps, jusqu'à un certain point, des agités. Ils sont, libre ou une dysharmonie chez ceux surtout dont l'affectivité et sont en mesure de remuer, de se déplacer, de voyager le plus possimétiers, ils en changent fréquemment ou préfèrent ceux où ils extérieure suffisant à la détourner. Lorsque ces enfants peuvent, et surtout l'attention peu soutenue, la plus légère excitation tent la main sur tout, se laissent suggestionner avec la plus grande rapidement d'un jeu à un autre, d'une action à une autre, metinattention, négligence ou turbulence. Quand on leur donne des partiellement, fréquenter l'école, ils sont souvent punis pour facilité, vagabondent fréquemment; ils ont l'imagination vive l'inhibition sont les plus lésées. Les uns sont des instables et vent à la délinquance; au moment de la puberté, ils fournissent ble. Ils provoquent des mécontentements ou souvent ils en arriun très fort contingent de délinquants sexuels. Dans les autres groupes d'enfants, nous relevons un déséqui-

> et les peureux peuvent souvent déserter pour échapper à la exposés aux obsessions et aux états névropathiques. Les timides par crainte des observations ou des punitions. Ils sont souvent actes pouvant même présenter le caractère délictueux, chanalyse situe dans le cadre du complexe d'insériorité d'Adler cette infériorité, peut devenir violent et impulsif. Ce sont surtout punition, faire des fugues et, secondairement, commettre de de leurs camarades, qui peuvent réagir par des actes que la psypetits larcins. D'autres fois le timide cherchant à réagir contre famille, dans un état d'infériorité physique ou sociale à l'égard les enfants atteints de malformations, en difficulté avec leur Timides et émotifs, ils sont enclins à mentir, à vagabonder

arriver au suicide. des actes réprouvables, constituant ce que toute une série d'auet, au cours des périodes d'excitation et d'exubérance, commettre de ces enfants, sous l'influence des circonstances, peuvent en teurs ont nommé « délinquance périodique ». Çà et là certains titutions cyclothymiques, qui peuvent débuter de bonne heure Dans le voisinage de ces groupes nous pouvons situer les cons-

ses de la délinquance. symptômes de cette affection, constitue de même une des caulogie fantastique, la mythomanie, la simulation et tous les autres L'hystérie infantile, par les vols, le vagabondage, la pseudo-

cole comme à l'atelier, ce sont des indisciplinés; ils se révoltent aisément, poussent les autres à la désobéissance, sont inadaptala tendance à interpréter, par la violence et la vengeance. À l'étains enfants par de l'orgueil, de la jalousie, de la méliance, par bles au milieu social, et certains d'entre eux en arrivent au vol Le caractère paranoïde ou schizoïde peut se traduire chez cer-

en rapport étroit avec l'accès, soit dans l'intervalle entre les au vagabondage ou aux coups. Les épileptiques peuvent commettre différents mélaits, soit

caractère violent, irritable, sujet à diverses perversions les épide pyromanie, de vagabondage, d'actes de violence, de vols, de leptiques sont capables de fugues, d'automatisme ambulatoire, L'encéphalopathie qui a provoqué l'épilepsie produit un

présentent une intelligence normale ou même vive, mais aussi, en dyshammer intelligence normale ou même vive, mais aussi, ces enfants atteints de perversions ou de troubles du caractère présent tituent un groupe assez nombreux de délinquants. Certains de mendicité, etc. tivité, de l'inhibition, du sens moral. Certains d'entre eux, seves Les pervers instinctifs, enfin, ou les post-encéphalitiques constinent

actions réprouvables allant jusqu'au crime. D'autres, en échange, situation, on les voit se livrer au vagabondage, faire des fugues, remarquables, commettent, soit à l'école, soit en dehors, diverses présentent un certain degré de déficit intellectuel : dans cette etc. Inaptes à la vie sociale et incorrigibles, la persuasion, le commettent des délits sexuels, de prostitution, d'homosexualité, maltraitent leurs parents, se livrent au chantage, à l'escroquerie, de pitié, ils torturent les animaux, frappent leurs camarades, vent accompagnées des blessures, enfin des crimes. Dépourvus commettre des actes d'indiscipline, des vols, des violences souchercher à s'engager sur des bateaux pour faire de longs voyages, et d'incorrigibles et qui nécessiteraient des asiles-prisons préserchâtiment, la prison, ne parviennent presque jamais à les modifier. Ce sont eux qui donnent le plus grand nombre de récidivistes concubinages, l'alcoolisme des parents, leurs mauvais exemples, ne parvient pas à dépister la cause véritable de ces troubles d'hérédité, d'autres sont hérédo-alcooliques, mais souvent on présentent très tôt des troubles, les uns ont un certain degré vant la société de leurs mauvais coups. Certains d'entre eux vols, des fugues, de l'indiscipline. On constate souvent, dans les dies infectieuses, peuvent laisser derrière elles les troubles de portantes causes favorisantes. Les encéphalites, en premier lieu leurs encouragements au vol et à la mendicité, constituent d'imle milieu, la pauvreté des familles les mariages illégitimes, les Toutefois, chez les enfants de cette catégorie, on peut dire que affection pour leurs parents, présentent cependant des actes de le fait nous frappe que ces enfants, bien qu'éprouvant une vive actes qu'ils commettent, un caractère stéréotypé; d'autres fois, bles du sommeil, des excitations sexuelles, de l'impulsivité, des enfants des aspects hypo-maniaques, de l'instabilité, des troucaractère bien connus. Ainsi nous pouvons rencontrer chez ces l'encéphalite léthargique, puis l'hérédosyphilis ou d'autres mala-

encéphalites, nous pourrions parler des troubles de caractère violence à leur égard. Toujours au voisinage de ces troubles de caractère dus aux

avec obsessions, et des actes de délinquance dans la démence

Heuyer et d'autres donnent des caractères psychiatriques des délits et des crimes. Nous estimons tout à fait justifiée la description séparée que

> suite de leur état mental et de leur situation sociale, ces dernières fants. Chez les filles, surtout à partir de 14 ans et au-dessus, on à plus forte raison doit-on contrôler de près les dires de tels endoit toujours être accueilli avec la plus grande circonspection : magistrats et aux experts. Le témoignage des enfants en justice que les dénonciations controuvées de ces enfants amènent devant ciations pour attirer l'attention sur eux. Il arrive assez souvent à simuler des vols, des attentats à la pudeur et à faire des dénonou, d'autres fois, un caractère hystéroïde peut les déterminer Les enfants qui manquent l'école, prétextent différents motifs, son, on fabriquent de toutes pièces des histoires pouvant justifier qu'ils se sont égarés et n'ont plus d'argent pour rentrer à la maiinventent divers événements, prétendent qu'ils sont orphelins, mensonges pour obtenir de l'argent et pouvoir voyager. Ils à la méchanceté. Il n'est pas rare que les enfants exploitent ces tibilité, à l'imagination, à la fantaisie, parfois à la vengeance ou bées dans la prostitution, beaucoup de familles les repoussent et il s'ensuit un vrai cercle vicieux, car une fois qu'elles sont tomde plus elles sont les victimes toutes désignées des proxénètes : propagent d'autant plus aisément les maladies vénériennes peut rencontrer des cas de vagabondage et de prostitution. Par la justice des personnes honorables et donnent du travail aux leurs manquements au devoir, leurs vagabondages, leurs larcins, les laissent s'enfoncer de plus en plus dans l'abjection. La mythomanie chez les enfants est souvent due à la sugges-

les enfants qui servent de sujets passifs. L'homosexualité peut également se rencontrer, surtout chez

tentats aux bonnes mœurs, avec toutes les complications qui Les avortements criminels, les incestes, les viols et autres at

commettent des vols dans les magasins, font les pickpockets et cole, au magasin ou à l'atelier. Parfois, organisés en bandes, ils sion d'autres personnes. A d'autres reprises, et c'est le cas le en résultent, sont également signalés. Parce qu'ils sont excités imaginativement à partir, à faire des profit résultant de ces vols peut être soit partagé entre eux, soit remis vont jusqu'au cambriolage, parfois accompagné de crime. Le profit recuir. parents et leur famille ; d'autres pratiquant leurs larcins à l'école ... d'autres, de bijouterie ; d'autres, d'argent ; certains volent leurs parent. des sujets qui commettent avant tout des vols d'aliments d'auteurs des post-encéphalitiques ou des épileptiques. On peut distinguer des criedes de criedes des criedes des criedes de criedes Temis aux adultes qui les exploitent. Fréquemment ils volent parce ou l'in plus fréquent, les vols sont commis par des dégénérés mentaux. taux commettent des vols soit par contagion, soit sous l'impul-Le vol constitue le plus fréquent des délits. Les débiles men-

voyages dans les pays lointains, à se livrer à divers autres exson vol entre ses amis, a commis le délit surtout pour le plaisir ploits. Il y a des cas où le délinquant, qui partage le résultat de satisfaction de se voir admiré de ses camarades. D'autres fois, de dérober quelque chose sans être pris ou poursuivi, ou pour la des enfants ayant un sentiment d'infériorité volent par déviation, à titre de compensation, de vengeance contre le milieu social, Enfin, le vol peut constituer un acte de vengeance soit contre qui ont puni l'enfant, qui lui ont refusé quelque chose ou qu'il les parents, soit contre les patrons, ou contre d'autres personnes, hait pour divers motifs. On peut rencontrer de même des enfants à été confié et qu'ils ont dépensé ou détourné de façon ou d'auqui volent pour remplacer de l'argent ou quelque objet qui leur stéréotypies. de cleptomanie véritable, ou de vols avec collectionnisme, ou de tre. Dans quelques cas assez rares on peut se trouver en présence

Les coups et blessures se rencontrent chez les sujets dits dégénérés, chez les épileptiques, les post-en-céphalitiques, les tempéraments hypo-maniaques, lorsque à la moindre contrariété ils deviennent violents et passent aux voies de fait, ou quand il s'agit de post-encéphalitiques qui ont de véritables impulsions ou perversités ; de même lorsqu'ils partagent les bénéfices provenant de vols ou de cambriolages, quand ils sont pris sur le fait, ou bien quand ils préméditent et qu'ils veulent se venger. Un pas de plus, et ils peuvent en arriver au crime par les mêmes mécanismes.

L'alcoolisme, le tabagisme, se rencontrent çà et là et il est certain que, sous l'empire de l'alcool, on devient plus facilement

L'incendie est rare et se constate plutôt dans le milieu rural. L'incendie est rare et se constate plutôt dans le milieu rural. Il est dû soit à la curiosité, soit à une satisfaction morbide, soit Il est dû soit à la curiosité, soit à une satisfaction morbide, soit Il est dû soit à la vengeance, soit à l'inattention, soit enfin à de véritables à la vengeance, soit à l'inattention, soit enfin à de véritables à la vengeance, au une imagination et à un impulsions, à une vraie pyromanie le sujet à s'amuser, à se tempérament hystérique qui détermine le sujet à s'amuser, à se températion du sinistre. D'autres fois, on peut découvrir part à la localisation du sinistre. D'autres fois, on peut découvrir part à la base de la pyromanie des complexes sexuels : on sait en à la base de la pyromanie des complexes sexuels : on sait en effet qu'au point de vue psychanalytique le feu a pour symboeffet qu'au point de vue psychanalytique le feu a pour symboeffet production de la pyromanie des complexes sexuels : on sait en la régénération.

lisme onirique l'ardeur sexuelle ou la régénération. Pour ces Le vagabondage et les fugues sont assez fréquents. Pour les fugues dernières, nous rencontrons les mêmes motifs que pour les fugues en général : débilité mentale, états psychotiques, début de denence précoce, hystérie, épilepsie, états post-encéphalitiques, instabilité ou tempéraments paranoïdes. D'autres fois, les fugues instabilité ou tempéraments paranoïdes.

sont la suite d'un vol ou sont en rapport avec la prostitution, l'homosexualité, la mendicité. Dans les derniers temps on a grandes villes; il est plus rare que les enfants exploités soient publics ou dans les rues jusqu'à une heure avancée. Il nous faut de ménages désunis, de parents qui maltraitent leurs enfants, toutes circonstances déterminant la fugue ou le vagabondage en milieu interlope.

#### Etiologie

Une forte proportion de délinquants infantiles présentent des tares nerveuses héréditaires, les antécédents de ces individus révélant des arriérations mentales, des perversions, des crimes, des suicides, de l'épilepsie, de l'alcoolisme, de la syphilis, des névropathies ou des constitutions cyclothymiques paranoïdes ou schizoïdes. De même, dans un certain nombre de cas, on peut trouver des dystrophies glandulaires et des infantilismes.

Parmi les infections nous distinguons en premier lieu les encéphalopathies de l'enfance comme : l'encéphalite léthargique, le typhus, la scarlatine, la rougeole, la toux convulsive, la varicelle, la diphtérie, etc. Les hydrocéphalies, certains cas bénins de la maladie de Little, les agénésies anucléaires, entrent également dans l'étiologie.

Les traumatismes obstétricaux par forceps ou asphyxie, les traumatismes obstétricaux suivis de convulsions, les traumatismes cérébraux de l'enfance, peuvent figurer de même au nombre des causes.

Le milieu social, la contagion, la fréquentation de milieux interlopes, la camaraderie avec d'autres délinquants, la vie et les mauvais exemples de la famille, la situation d'enfant non légitime, la mendicité infantile, peuvent favoriser la délinquance. La délinquance se rencontre parfois en proportion plus considérable dans différents quartiers des villes, en particulier dans les quartiers mal famés des grandes villes, souvent dans les quartiers industriels ou commerçants.

La non-fréquentation de l'école, par conséquent une instruction insuffisante et aussi le manque d'orientation professionnelle, de même que l'absence de tout apprentissage, peuvent être la cause de la délinquance. L'orientation professionnelle contri-

buerait peut-être à la diminution du nombre des délinquants par le fait que certains d'entre eux, étant dirigés selon leurs aptitudes, pourraient s'accommoder au milieu et à leurs propres ten-

dont les films, en dépit des lois, ne sont pas assez bien triés, la de nuit, la fréquentation des dancings et des cinématographes sationnels ou d'aventures, la multiplication des bars et des boîtes ment pour des professeurs, c'est-à-dire pour un modèle, jouent l'antipathie pour différents membres de la famille, éventuelledélinquance par une réaction d'opposition, où la sympathie et nalyse peut aussi nous montrer des cas d'enfants poussés à la dans l'alcool les petits chagrins de la vie quotidienne. La psychaprécoce, par l'habitude ou la contagion de l'habitude, de noyer quance. Un rôle important est quelquefois joué par l'alcoolisme pratique des jeux de hasard, contribuent à déclencher la délincomplexe d'infériorité d'Adler et le vol, la violence, les coups, chez les jeunes sujets des réactions anormales, une sorte d'affirmaun rôle plus important que l'exemple lui-même et déterminent que plus généraux, semblent toutefois en étroite relation avec le par l'inconscient. Assurément, ces mécanismes d'opposition, bien tion de leur personnalité, de leur autorité, dictées d'ordinaire les fugues, et le vagabondage en sont souvent une consé Le chômage, les lectures malsaines, les romans policiers, sen-

voie névrotique de dérivation de la délinquance. Ainsi, nous pourrons rencontrer le complexe d'Onan, le complexe d'Œdipe, suite soit d'une éducation défectueuse ou insuffisante, soit de ou l'origine véritable. Dépourvus de conscience morale, par propres yeux, pour rationaliser, une sensation de culpabilité à accusation, à l'auto-punition, à la castration. Beaucoup d'enle complexe d'Électre, etc., qui aboutissent ensuite à l'autoprimitive, dominée par l'unique principe du plaisir. Dans de laquelle ils ne peuvent échapper, dont ils ignorent la provenance fants deviennent délinquants ou criminels pour motiver à leurs résister efficacement aux forces du moi primitif, et, dans ce cas, formation du for intérieur, ces enfants ne sont pas à même de des indications précieuses au sujet du dépistage, et même, nombreux cas de cette espèce, la psychanalyse peut donner la délinquance ou le crime est une régression à la phase associale. l'impossibilité, due à leur constitution ou à leur hérédité, de la dans certains cas rares, servir à la thérapie de ces anor-Les complexes sexuels peuvent également intervenir par la

## Conclusions et mesures prophylactiques

suggestions à la justice au sujet du classement dans différents sa fiche psychologique et de procéder à son examen psychiatrique. On s'agit d'un délit ou d'un crime commis par un mineur, d'établir sa fich. sourds-muets ou aveugles. Il est toujours souhaitable, lorsqu'il s'agit d'annuets ou aveugles. Il est toujours souhaitable, lorsqu'il s'agit d'annue d'établir spécialistes pour les enfants à déficience des organes des sens, que. On pourrait ensuite faire des recommandations et des suggents. Par des psychiâtres et des pédagogues, éventuellement par des sens. un hôpital ou dans un institut spécial où il puisse être examiné qui ne peut agir que comme milieu de culture, le placer dans complexes psychanalytiques, un traitement approprié ainsi aucun résultat. Cependant, sur ceux chez qui interviennent les situation. Les punitions et les tentatives thérapeutiques de dives sont très fréquentes, car ces situations constituent les de la mendicité, de la misère et du manque d'éducation, les récià l'atelier, de l'alcoolisme de la famille, de mauvais exemples, d'orphelin, de l'abandon, de mauvais traitements en famille ou normale mais victimes de difficultés domestiques, de la situation réotypée. Chez les enfants d'intelligence normale ou presque où interviennent l'encéphalite léthargique, l'épilepsie, parfois produire sous des formes variées, et dans certaines circonstances quant revient dans le milieu d'où il est parti. La récidive peut se vistes et la récidive a lieu d'autant plus aisément que le délindans un milieu favorable, en dehors du milieu du pénitencier, mfantile, on devra le soumettre à une observation minutieuse, point de vue médico-social, d'examiner un enfant à délinquance tance médico-sociale. Par conséquent lorsqu'il est question au viennent les moyens médico-pédagogiques et les moyens d'assismiques, schizoïdes ou paranoïdes, sont très peu influencés par de bons résultats. Les épileptiques, les constitutions cyclothyqu'un traitement médico-pédagogique sont capables de donner méthodes coercitives, les punitions, ne peuvent nous donner insanity », chez les enfants à séquelles post-encéphalitiques, les mentale, de la débilité, d'obsessions, de perversions, de la « moral enfants dont la délinquance est en fonction de la dégénérescence matérielle, sociale et morale n'est pas modifiée, Mais chez les redressement appliquées à cette catégorie d'enfants ne donnent points déterminants de la délinquance, de la délinquance dite de les moyens thérapeutiques. A ceux-ci comme aux autres conpas de résultats appréciables aussi longtemps que leur situation l'hystérie, la forme de la récidive peut se répéter de façon sté-Les enfants délinquants deviennent ordinairement des récidi-

instituts, pour ces diverses catégories d'anormaux. La justice devrait par conséquent se mettre en rapport avec les médecins, faire appel aux lumières médico-pédagogiques et psychiatriques, aux services de prophylaxie mentale et d'orientation professionnelle, le délinquant ayant souvent besoin d'être contrôlé et orienté par ces institutions spéciales. Malheureusement la plupart des juristes et des polices négligent de recourir dans le plupart des délinquants, au concours médico-pédagogique et psychiatrique. L'idéal serait l'étude de tels cas par des tribunaux d'enfants où le magistrat ne puisse délibérer et se prononcer que sur avis des psychiâtres et des pédagogues.

Les institutions d'éducation surveillée qui tiennent les fiches avec les antécédents de ces anormaux sont à encourager, car avec les antécédents de donner de bons résultats. La seule difficulté est que à leur sortie de telles maisons et ayant atteint leur majorité, les sujets redeviennent complètement libres et peuvent tomber dans la récidive ; ainsi serait-il peut-être souhaitable qu'en cas de récidive ces individus soient de nouveau contrôlés tant par les autorités de police que, surtout, par ces maisons de

Des sociétés bénéficiant du concours et du patronage de l'État

et ayant pour but la prophylaxie de la délinquance et de la criminalité infantiles rendraient de grands services et il serait désirable d'en créer dans le plus grand nombre possible de pays. Chez nous, en Roumanie, nous avons possédé jusqu'à cette année de telles sociétés de patronage, dues à l'initiative particulière. A partir de cette année leur création auprès de chaque tribunal, donc dans chaque département, est devenue obliga-

Notre nouveau code pénal et notre nouvelle procédure pénale Notre nouveau code pénal et notre nouvelle procédure pénale prévoient toute une série de dispositions spéciales relatives aux prévoient toute une série de dispositions spéciales relatives aux prévoient toute une série de dispositions ces derniers temps, mineurs infracteurs délinquants ou criminels prenant des le nombre des mineurs délinquants ou criminels prenant proportions croissantes, il était absolument nécessaire d'établir proportions croissantes que le control de la control de

toire par la loi, et un règlement spécial précise leur mode de

des règles spéciales pour juger et sanctionner ces mineurs. En vertu des mesures prises, les infractions commises par des mineurs sont jugées par des instances spéciales nommées « instances pour mineurs », qui fonctionnent auprès des tribunaux tances pour mineurs », qui fonctionnent auprès des communes proprement dits et des justices de paix de certaines communes urbaines non-résidences ou de communes rurales investies de ces attributions par le ministre de la Justice.

ces attributions par le ministre de la Justice. L'instance peut se saisir d'office, ou être saisie par le ministère

L'enquête et l'instruction des causes ne sont faites que par

Le juge de mineurs a toutes les attributions du juge d'instruction. Le juge peut déléguer, pour certains actes de l'enquête, les officiers de la police judiciaire et les membres des sociétés de patronage.

Le procureur et le défenseur du mineur ont le droit d'assister aux recherches.

Dans le cadre des recherches, il est recueilli des informations sur la situation morale et matérielle de la famille du mineur, sur son caractère et ses antécédents, sur les conditions dans lesquelles il a grandi, et s'il y a lieu, par des observations médicales, sur son développement intellectuel.

Au cours de l'enquête, le juge, sur la base des informations recueillies, peut prendre à l'égard de l'enfant ou de l'adolescent privé de discernement l'une des mesures correctives et éducatives suivantes :

ro II peut le confier à sa famille, en attirant l'attention de celle-ci sur la nécessité de le surveiller tout particulièrement à l'avenir ; s'il est à l'âge de la fréquentation scolaire, il avise l'autorité scolaire d'avoir à le réprimander ou à prendre éventuellement les mesures disciplinaires prévues par les règlements scolaires ;

2º A défaut de famille, ou quand la famille ne présente pas de garanties suffisantes de moralité, le juge peut confier le mineur à un proche parent susceptible de se charger de sa surveillance;

a un proche parent susceptible de se charger de sa surveinance; 3º A défaut de tel parent, il peut le confier à une personne honorable, à une société de patronage ou à une institution publique ou privée, autorisée par l'État à cette fin, et seulement si de telles personnes ou institutions acceptent une mission de cette nature.

4º Lorsqu'aucune de ces mesures ne se trouve applicable, l'instance peut décider que l'éducation de l'enfant ou de l'adolescent de l'enfant de l'enfa

lescent sera confiée à l'institut d'éducation corrective.

Jusqu'au prononcé de la décision, si l'instance le juge nécessaire, elle peut décréter l'envoi provisoire de l'enfant ou de l'adolescent.

Au cas où l'enfant ou l'adolescent a été confié à sa famille, à une personne ou à une institution de bienfaisance, il peut être place.

Placé aussi sous le régime de la liberté surveillée.
L'enfant ou adolescent tenu en surveillance est isolé des autres enfants ou adolescents de l'institut. La surveillance ne peut durer enfants ou adolescents de l'institut. La surveillance ne peut fois, plus de 15 jours. Ce terme ne peut être renouvelé qu'une fois, plus de 15 jours. Ce terme ne peut être recherches le demande.

une section spéciale, complètement isolé des délinquants majeurs, En cas d'arrestation préventive, le mineur sera interné dans Les séances de jugement des enfants et adolescents ont lieu

dans des salles séparées.

avocats des parties, les personnes sous la surveillance desquelles ou tuteurs, ou les personnes chez qui habitent les mineurs, les débats que le ministère public, les parties du procès, les parents desquelles ils ont été confiés, ainsi que ceux qui ont été appelés tants des sociétés de patronage aux maisons et aux institutions par la justice dans l'intérêt de la cause. les mineurs ont été placés au cours de l'enquête, ou les représen-Les séances ne sont pas publiques. Ne peuvent assister aux

tions à prendre. La non-présentation des personnes citées n'emde présenter des propositions concernant les mesures ou les sancpêche pas le jugement de la cause. L'instance après avoir écouté des séances, car il ne peut assister aux débats et aux diverses les explications du mineur, ordonne son éloignement de la salle Ces personnes ont le droit de donner des renseignements et

propositions qui pourraient être faites.

La punition de la réprimande s'applique dans la séance même

où la décision est prononcée.

aussitôt après le prononcé, il est fixé un terme où le mineur sera Si, pour quelque raison que ce soit, elle ne peut être appliquée

dégénérescence afin d'écarter la délinquance infantile, car ce n'est pas toute dégénérescence qui, indépendamment du milieu, eugénétique, il ne saurait être question de stériliser les cas de déterminant réciproquement. C'est pourquoi, du point de vue sont étroitement liées entre elles, leur influence respective se n'agissent pas indépendamment les unes des autres, mais qu'elles mesures préventives sociales. Il est clair, pourtant, que ces causes giques, il est besoin de mesures préventives médicales et de d'un côté à des causes sociales, de l'autre à des causes patholocompte que du point de vue étiologique la délinquance est due En résumé, au sujet des mesures préventives, et si l'on tient

prophylaxie des maladies infectieuses susceptibles de laisser des vation des prescriptions d'hygiène générale, de pratiquer la signifie délinquance. traces qui transforment les enfants en éléments antisociaux Du point de vue médical, il est besoin, en dehors de l'obser-

la méningite cérébro-spinale, la fièvre typhoide, l'encéphalite

dité, il faut éviter les traumatismes obstétricaux, provoquant l'épilepsie avec tout son cortège de conséquences antisociales : Il est besoin de soins attentifs pour la femme en état de gravi-

gique : syphilitique, alcoolique, névropathique diminue, il est besoin d'une prophylaxie de l'hérédité pathobpremier lieu, pour que le nombre des délinquants infantiles fugues, vagabondages, prostitution, delits, crimes Il est besoin d'intensifier la lutte contre la tuberculose et, en

nous révèle un nombre considérable d'enfants avec des troubles Dans nos instituts médico-pédagogiques l'hérédité alcoolique

tituts médico-pédagogiques, soit dans des dispensaires ou des d'une grande utilité, que le dépistage ait lieu soit dans des insnon-specialistes. C'est pourquoi le concours du psychiatre est tre on pourra prendre ensuite des mesures éducatives et d'oriencliniques psychiâtriques. Sur la base des observations du psychiâtation professionnelle. L'hérédité névropathique est très difficile à dépister pour les

tous les ensants suspects ou non suspects et, consécutivement, de tous les cas d'hérédo-luétiques ; il est donc besoin d'examiner d'hérédo-lues. d'instituer un traitement adéquat pour les enfants atteints La prophylaxie de l'hérédo-lucs doit être faite par le dépistage

désir de vivre, sans travailler, dans le luxe et les plaisirs. de soins pour les enfants illégitimes, remariage des parents, mausocial : misère, logements insalubres, vie en promiscuité, manque lisme, et pour écarter toutes les causes dommageables au milieu arrêter l'extension de la tuberculose, de la syphilis et de l'alcovais traitements aux enfants, défaut de surveillance de ceux-ci, Du point de vue social, une lutte intensive s'impose pour

Pour leur protection. enfants mendiants, vagabonds, mineures prostituées, etc. ; par bonheur, notre nouveau code pénal a pris des mesures suffisantes provient des enfants moralement exposés: enfants abandonnes Une catégorie d'enfants susceptibles de devenir délinquants

suffisantes, ils peuvent être confiés à des parents ou à des sociétés de parents ou de parents de par toute particulière. Quand la famille ne présente pas de garanties sufficant des sociétés de ces dernières étant attirée sur la nécessité d'une surveillance de patronage et, enfin, à des instituts d'éducation corrective. Il n'y a que du bien à attendre de l'application de ces mesures. Ils peuvent être confiés aux familles respectives, l'attention

Chez nous, dans notre pays, on observe dans ces derniers temps un phénomène social assez important par ses conséquences touchant l'augmentation du nombre des enfants délinquants, à savoir : l'émigration des villages vers les centres urbains. Les enfants de la campagne, et souvent ce ne sont pas les meilleurs d'entre eux, en venant dans les villes n'y trouvent pas ce qu'ils attendaient, ce que leur imagination leur avait fait entrevoir ou désirer. Déracinés, ils se sentent étrangers dans le nouveau milieu, ils ne parviennent pas à s'adapter, deviennent des mécontents et la proie toute désignée des partis extrémistes, qui, dans leur imagination, favoriseraient le changement du milieu social et, partant, la satisfaction de leurs aspirations. Incapables de s'adapter au milieu, ils sont en état de chercher à transformer le milieu plutôt qu'à se transformer eux-mêmes.

A ces adolescents en particulier, et à tous les enfants en géné, ral, dès les premières années de scolarité, il faut donner, jusqu'à ce qu'ils finissent par se les assimiler complètement, les connaissances nécessaires touchant la notion de vie correcte, les connaissances relatives aux droits et aux devoirs mutuels de l'individu et de la société; en un mot, il est besoin d'un enseignement profondément moralisateur, afin que chaque enfant tende vers un idéal moral et social.

### HUITIÈME RAPPORT

## Les délits infantiles en Turquie

par le Docteur Fahreddin Kerim GOKAY Professeur de clinique psychiâtrique à la Faculté d'Istamboul (Tur<sub>1</sub>.ie)

Le système judiciaire Turc a admis dans le domaine des délits infantiles divers critériums d'âge. Ainsi, aucune responsabilité pénale n'incombe aux enfants délinquants jusqu'à 11 ans. Tandis que ceux âgés de 11 à 15 ans sont assujettis à un examen médico-légal suivant lequel l'Institut Médico-légal décide s'ils sont capables de discerner la nature de leurs propres actes. Dans le cas où les facultés intellectuelles d'un enfant se trouvent assez développées pour discerner que son acte constitue un délit, c'est à la justice qu'il appartient de juger la peine qui correspond à l'acte en question.

Enfin, le code pénal turc admet des circonstances atténuantes quant aux délits commis par les jeunes gens âgés de 15 à 20 ans. Pour donner une idée des délits infantiles par rapport aux délits commis en général dans notre pays au cours de l'année 1934, nous allons reproduire le tableau suivant contenant la répartition des crimes d'après les différents âges, et emprunté aux archives de l'administration des statistiques :

| HOMMES FEMMES  16 16 18 31 569 118 2374 293 5038 1068 11953 11953 119247 4738 2241 4738 236 2241 69 554 1179 1761 3517 | TOTAL 4 | Inconnu |     |     | <br> | 30-39 | <br>  |  |    | AGE Ho      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|------|-------|-------|--|----|-------------|
|                                                                                                                        |         | 1       | 554 | 725 | <br> |       | <br>_ |  | 16 | imes Fennes |

- 119 -

On voit que les enfants âgés de II ans ayant commis des délits atteignent à peine le nombre de 17.

Tandis que le nombre des délinquants entre 12 et 15 ans s'élève tout d'un coup jusqu'à 600 dont 569 garçons et 31 filles. Dans l'intervalle de 16-18 ans, le nombre des enfants prévenus atteint 2492 dont seulement 118 sont des jeunes filles.

Quant aux délits infantiles présentés à l'examen de l'Institut médico-légal, en vue de déterminer, comme nous l'avons dit précédemment, la capacité de discernement de leurs auteurs, nous avons les renseignements statistiques suivants :

### Délits commis en 1932

|          |              |   | TOTAL. | 7 |    |     |    |    |        |    |    |     |     |                                  |
|----------|--------------|---|--------|---|----|-----|----|----|--------|----|----|-----|-----|----------------------------------|
| 12       | ٠            | , | 4      | • | ٠  | ٠   |    |    |        |    |    | ndi | Pol | Causer l'incendie.               |
| 12.14    | •            |   | •      | ٠ |    |     |    |    |        |    |    |     | .*  | Pédérastie.                      |
| 14-15    | -            | • | •      | ٠ | •  | •   | *  |    | 4      |    |    |     | ٠   | Mensonge .                       |
| <b>.</b> | •            |   | •      | * | *  | *   |    |    |        |    |    | œ.  | me  | Désobéissance .                  |
| 12-15    |              |   |        |   |    |     |    | ٠  |        |    |    |     | •   | Meurtre                          |
| 19-15    | •            |   |        | 4 |    |     |    |    |        |    |    |     | de  | Contrebande.                     |
| 12-18    |              |   |        | * |    |     |    |    |        |    |    |     | 619 | Délits divers                    |
| 12-15    | •            |   | *      | ם | 10 | Sat | ä. | E  | 22     | 35 | Ka | 0.1 | ar  | Couper d'arbre sans autorisation |
| 12-16    | •            |   |        | * | 9  | •   | ٠  |    | ٠      |    |    |     | •   | Vol                              |
| 10-16    | •            |   |        | • |    |     |    |    |        |    |    |     | Ħ   | Défloration                      |
|          | <del> </del> |   |        | 1 | -  |     |    |    |        |    |    |     |     |                                  |
| AGE      |              |   |        |   |    |     | N. | Li | DELITS | ъ  |    |     |     |                                  |

### Délits commis en 1933

| 1.61   |       | • |    |      |     |     |     |     |                                         |     |       |    |      |      |    |      |                                            |
|--------|-------|---|----|------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-------|----|------|------|----|------|--------------------------------------------|
| -      | 16    | • |    |      | ۰   | ٠   |     |     | •                                       | *   |       |    | ille | 3.70 | 22 | 7    | Causer la cécité                           |
| . 5    | 13.16 |   |    |      | •   | -   |     |     | •                                       | *   | *     | 9  |      |      |    | 8    | Menace.                                    |
| . 5    | 7-17  |   |    |      | •   | •   |     |     | *                                       | •   | •     |    |      |      | G  | E E  | l'édérastie, .                             |
| 20     | 9.21  |   |    |      | ۰   | *   | •   |     |                                         | *   | *     |    | ٠    |      |    |      | Vol.                                       |
|        | 6.16  | • |    |      | •   |     |     |     | *                                       | ٠   | *     |    |      | 孟    | 23 | 2    | Delits divers                              |
|        | 11.13 | • |    | *    | •   | •   |     |     |                                         |     | •     | 9  |      | 3    | == | ehi  | Contrebunde.                               |
| 17     | 11-17 | 4 |    | •    | Ħ   | tio | BHL | 101 | n n                                     | 36  | EH    | £  | br   | -    | 3  | . ¥  | Couper les arbres sans autorisation .      |
| 16     | 9.18  | • |    |      | •   |     |     |     | •                                       | *   | b     |    |      |      |    | 75   | Meurtre                                    |
| -      | 14    | • |    | 4:33 | E.  | HIE | 011 | 0.0 | des                                     | 100 | 11111 | Ξ  | -    | =    | 10 | n.g  | Detribution de munifestes communistes      |
| =      | 14-18 |   |    |      |     | •   |     | 9   | 11.0                                    | 1   | T(    | =  | 2    | 027  | 11 | di   | l'articipation à la révolte                |
| 5      | 7.16  | ٠ |    |      |     | -   |     |     | ٠                                       |     |       |    | 3    | 00   | =  | -    | Canser l'incondie,                         |
| Ē      | 12.20 | • |    |      |     |     |     |     |                                         |     | •     | 7  | SEN  | 510  | ÷  | . 7  | Sattre et blegger,                         |
| 7      | 10-19 |   | 20 | JT.  | for | 2   | 3   | F   | ======================================= | 52  | JU.   | je | 2    | 500  | 3  | OIL) | Enlevement de jeunes filles et défloration |
| Nombre | Aor   | 1 |    |      |     |     |     |     | DELITA                                  | 12  | =     |    | 1    | 1    |    |      |                                            |

### Délits commis en 1934

|        | Abattı<br>Causei                         | Pédér       | Vol   | Meurtro | Délits<br>Blessu                     | Contre       |        |
|--------|------------------------------------------|-------------|-------|---------|--------------------------------------|--------------|--------|
|        | Abattre les arbres<br>Causer l'incendie. | Pédérastie. | Vol   | re .    | Délits divers .<br>Blessure Querelle | Contrebande. |        |
|        | arbres<br>endic.                         | ·           |       | :       | relle                                |              |        |
|        | sans.                                    |             |       |         |                                      | :            | PELLIS |
|        | autor                                    |             | :     |         |                                      |              | 3      |
| TOTAL. | isation                                  |             |       | • •     |                                      |              |        |
|        |                                          |             |       |         |                                      |              |        |
| • •    |                                          | •           | •     | *       | - 4                                  | <u>,</u>     |        |
| 14-16  | 9.22                                     | 12-15       | 11-15 | 8-17    | 12.14                                | 1.           | AGE    |
|        |                                          |             |       |         |                                      | <u> </u>     | _      |
|        |                                          |             |       |         |                                      | 1 :          |        |
| 1.     | <b>23 63</b> 6                           | ಚಿತ         | -1 &  | 73      | -                                    | NOYBEE       |        |

#### Milits commis en 1935

|        |   |     | Torat. | 5 | _ |         |    |                            |
|--------|---|-----|--------|---|---|---------|----|----------------------------|
| 11.12  | : |     |        | ٠ |   | nimanx  | 2  | XIOUTINE CHACLE HE SUIDANX |
| 11.13  | ٠ | •   | :      | ٠ | ٠ |         | Ī  | in bourse.                 |
| 12.15  |   | ٠   |        | ۰ | ٠ | •       |    | Pédérastic.                |
| 13.15  |   |     |        | ٠ | • | •       |    | Défloration                |
| 11-13  | - |     |        | • | • |         |    | Faits divor-               |
| 12-15  | - |     |        | * | • |         |    | Meuri re                   |
| 3.15   | - | ٠   |        | • | • |         |    | Endommaraman               |
| 111-14 |   | •   |        | • | 7 | us perm | 3  | Contrebande                |
| ಷ      |   | •   |        | ٠ |   |         | -  | hatter les arbes           |
| 11-14  | : |     |        | * |   |         | ٠. | Menace (Chantaga)          |
| 11-15  | - | ۰   |        | • | * |         |    | Slersure.                  |
|        | - | - 1 | - 1    |   |   |         |    | Vol                        |
| AGE    |   |     |        |   |   | DELITS  | 5  |                            |

#### Délita commia en 1936

| Weistre Querelle Hensure Querelle Henstre Pedérastie buttre les arbres sans autorisation Jélits divers Jéloration huser l'incendie ontrébande. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                |

résultat de l'observation de l'agent spécialiste dudit Institut, envoyés au-devant du tribunal intéressé qui les juge suivant le en ce qui concerne la capacité de discernement des enfants pré-Ces cas sont, après l'observation de l'Institut médico-légal

sent de leur parfaite capacité intellectuelle, et sont par conse. titut en question, montre bien que les auteurs de 98 délits jouisdélinquants sont reconnus incapables de discerner la nature de quent pénalement responsables ; tandis que les 123 autres enfants responsabilité pénale. leurs propres actes et ne sont par conséquent sujets à aucune L'étude faite sur 245 cas présentés ainsi à l'examen de l'Ins.

fixé comme suit : Le résultat de l'examen médico-légal de ces enfants-ci a été

| Idiotie . | Malades mental | Psychopat |     |
|-----------|----------------|-----------|-----|
|           | er             | 91        |     |
| •         | 112            |           |     |
| •         |                | •         |     |
|           | Š              | •         |     |
|           |                |           |     |
|           |                | •         |     |
| •         |                | • .       |     |
|           |                | ٠         |     |
|           | ٠              | ٠         |     |
| •         |                | ٠         |     |
| ٠         | ٠              | •         |     |
|           |                | •         |     |
|           | ٠              | •         |     |
|           |                | •         |     |
|           | •              |           |     |
|           |                | •         |     |
|           |                | •         | _   |
| 4         | 2              | H         | cas |
|           |                |           |     |

et les 116 restants sont reconnus mineurs dont le développement intellectuel ne permet guère de discerner que leur acte constituait un délit.

à leur milieu, internés dans un hôpital des maladies mentales. mentale ou à cause de l'idiotie, sont, pour les empêcher de nuire Les enfants ayant commis des délits sous l'effet d'une maladie

au plus grand hôpital des Maladies mentales (en Turquie), le contient la répartition de leurs délits : nombre de ceux qui ont commis des délits atteint le chiffre de 489 dont 16 sont âgés de moins de 18 ans. Le tableau suivant De 15.044 malades internés au cours des 10 dernières années

|    | Insulte à la Police | Enlèvement de filles | Incendie | Vol | Meurtre |
|----|---------------------|----------------------|----------|-----|---------|
|    | H                   | d                    |          | •   |         |
|    | 2                   | 5.42                 |          | ٠   |         |
|    | 2                   | <u>fil</u>           |          |     |         |
|    |                     | CS                   |          |     |         |
|    |                     |                      |          |     |         |
|    | •                   | •                    | •        |     |         |
|    | •                   | •                    | •        | •   | •       |
|    | •                   | ٠                    | ٠        |     | •       |
|    | •                   | •                    | •        | ۰   | •       |
|    | *                   |                      | •        | ۰   | ٠       |
|    | •                   |                      |          |     |         |
|    |                     |                      | •        | ٠   | ٠       |
|    |                     |                      |          |     |         |
|    |                     |                      |          |     | •       |
|    |                     |                      |          |     |         |
|    |                     |                      |          |     |         |
| 15 | -                   |                      | H        | S   | 7       |
|    |                     |                      |          |     |         |

parmi les débiles, catatoniques, épileptiques et les dégénérés mence précoce et de débilité ; alors que les voleurs se trouvent tout parmi ceux atteints de folie maniaque-dépressive, de détriers se rencontrent le plus souvent parmi les dégénérés et sur-Quant au rapport des délits avec les maladies : Les meur-

> et pour ainsi dire parmi les victimes de la Société proprement délits infantiles commis, en Turquie, sous l'effet des maladies nentales, sont négligeables. Les auteurs des autres délits infantiles se trouvent plutôt parmi les victimes de la débilité sociale Le matériel médico-légal disponible nous montre bien que les

vagabonds, errant dans les rues, sans mère ni père, ayant une d'étude. En effet cet établissement donne hospitalité aux enfants Les enfants ainsi ramassés au cours des 3 dernières années peupropres actes, ne pouvant être traités autrement à cause de quants reconnus incapables de discerner la nature de leurs prédisposition particulière pour les crimes. Les enfants délinpar la Municipalité de Istanbul nous fournit le meilleur moyen vent être répartis suivant leur âge comme suit : leurs âges, sont envoyés aussi à cette maison de bienfaisance. A ce propos, «La Maison de Sauvetage» fondée il y a 4 ans

|                       |    |    |    |     |    |     |    |    |    | 1.     |
|-----------------------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|--------|
| Au                    | IO | II | 12 | 13  | 14 | 15  | 12 | 16 | 77 | AGE    |
| Ġ.                    |    | ٠  |    | ٠   |    | ٠   |    |    |    |        |
| 388                   |    |    | ٠  |     | ٠  |     |    | ٠  | -  |        |
| õ                     |    |    | ٠  |     | •  |     | ٠  | ٠  | •  |        |
| 30                    |    |    | ٠  | ٠   |    | •   |    | •  | ٠  |        |
| de                    |    | •  | ٠  | •   | ٠  |     | ٠  | •  | •  |        |
| 0                     | •  | ٠  | ٠  |     | ٠  | ٠   | 4  | *  | •  |        |
| Ħ.                    | •  | •  | ٠  |     |    | ٠   | •  |    | •  |        |
| Au-dessous de dix ans | ٠  | ٠. | ٠  | ٠   | •  | ٠   | •  | ٠. | •  |        |
| ယ                     | 6  | II | 32 | 2.4 | 15 | °OC | 32 | 10 | 4  | Nombre |

ceux qui se sont habitués au vol sont atteints de vagabondage aussi. Parmi eux il y a aussi des victimes d'homosexualité dont 25 % sont prévenus de vol et de vagabondage. D'ailleurs de hachichomanie, de jeux de hasard et d'alcoolisme.

misère, encouragés par de mauvais exemples, ils n'ont pu être Brandi loin de toute contrainte de famille, submergés par la de ces malheureux. Ne connaissant ni père, ni mère, ayant sentent en général pas de défauts de développement intellectuel dehors des maladies mentales, commettent des délits, ne preque criminels. Ce sont des raisons purement sociales qui préparent la chute L'étude de ces cas tend à prouver que les enfants qui, en

Il y a certes parmi eux des délinquants qui présentent des sugmates de dégenérescence (du type de Lombroso) du crâne, des dents et du palais

Mais le nombre de ceax qui sont perdus exclusivement à cause du manque d'éducation, faiblesse de volonté provenant de la débilité et de l'influence du milieu, est assez élevé. En outre, c'est la prostitution chez les jeunes filles et la toxicomanie accompagnée de vagabondage chez les garçons que l'on rencontre le plus souvent chez les psychopathes tombés dans la criminalité par défaut des fonctions inhibitrices.

Le meilleur exemple à ce sujet nous est fourni par les victimes de deux fabriques de morphine ouvertes il y a cinq ans l'une par un juif, l'autre par un russe). C'est, en effet, leur activité qui a introduit, en Turquie, l'héroïnomanie, laquelle a contribué à augmenter la criminalité chez les toxicomanes psychopathes agés de 14 à 20 ans. Habitués à l'usage de l'heroïne sous la complicité de leur éducation, aidés par de mauvais exemples qui abondent autour d'eux, en proie aux rechutes malgré le traitement, ces malheureux ne peuvent guère s'empêcher de commettre des délits (tels que vol. homosexualité) pour se procurer la sinistre drogue.

Bien que cette odieuse épidémie n'ait pu résister aux mesures prises par le Gouvernement, une partie de ces malheureux ont remplacé l'héroine par l'opium brut.

En parlant des facteurs de la criminalité, nous ne pouvons pas taire le rôle que jouent sur les « pervers » l'Imitation et la mauvaise compagnie.

La misère, la privation aussi donnent parfois lieu aux délits infantiles.

Il y a aussi des cas où certains enfants, privés d'ailleurs d'une bonne éducation de famille, se laissent compromettre par leurs camarades d'école ; et pour se payer le cinéma se laissent entraîner au vol.

Nous devons citer aussi ceux qui s'aventurent au vagabondage, au vol, et aux autres délits surtout sour l'influence des films et des romans de cambrioleurs, de bandits.

L'étude faite sur les enfants tombés dans les griffes de l'homosexualité nous montre bien que ce sont les débiles qui en constituent la majorité, dont la plupart sont d'ailleurs corronipus par

les pédérastes au moyen de l'argent, parce qu'ils son faciles à influencer.

Si j'ai pu. par ces lignes, intéresser l'honorable réunun au sujet des délits infantilles commis ea Turquie, je me considère fort heureux et je considère également un devoir de la renercier de m'avoir accordé ce bonheur.

## NEUVIÈME RAPPORT

#### Comme cause de la Délinquance La Débilité Mentale Infantile et Juvénile

Par le Professeur Stefanesco GOANGA (Roumanie), Directeur de l'Institut de Psychologie expérimentale comparée et appliquée de Cluj.

entre 0-70, et dont le niveau mental, à la maturité, ne dépasse mentaux les individus dont le coefficient d'intelligence varie peut pas être fixée à 16 ans, comme le croient certains auteurs, pas dix ans mentaux, en dehors de tout processus démentiel sur plusieurs milliers de sujets non sélectionnés, ne nous monmais à 14. Ceci, d'un côté, parce que nos résultats, qui reposent auteurs, parce que l'intelligence moyenne de l'homme adulte ne montré que l'âge mental moyen des recrues est d'approximati constituent la plus vaste application des tests d'intelligence, ont d'un autre, parce que les résultats de l'Armée américaine, qu 10 ans mentaux et non 12, chiffre pour lequel inclinent certains vement 14 ans mentaux (plus exactement 13 ans et 8 mois). trent aucune croissance d'intelligence après l'age de 14 ans, et Nous avons pris, comme limite supérieure de débilité mentale, Dans le présent rapport, nous considérons comme débiles

aux circonstances du milieu (comme est par ex. la définition adante. Simples), dont l'intelligence, à la maturité, varie entre 7-ro ans mentaux, et le coefficient d'intelligence entre 50 et 70. coefficient qui varie entre 20-50, et enfin les morons (débiles de 3 ans, et dont le coefficient varie entre 0-20 ; imbéciles, dont mental à la maturité ne dépasse pas celui d'un enfant normal générique, avec les sous-groupes suivants : idiots, dont l'age intelligence à la maturité est entre 3-7 ans mentaux, avec un Nous employons l'expression de débilité mentale, au sens Les définitions formulées sur la possibilité de l'adaptation

adaptée par le British Royal Commission-1904) ont le désagré-

bien se comporter qu'un moron (débile simple) dans un milieu mis dans un milieu simple de peu d'exigences, peut tout aussi d'appréciation de la débilité mentale. Par exemple : un imbécile, ment de ne pas pouvoir nous donner un critérium objectif

plus complique.

suivantes, sont des délinquants des instituts d'éducation correcd'inconduite et de manque d'obéissance, jusqu'à des homicides nous avons les délits les plus variés, depuis de simples actes 15 et 19 ans. En ce qui concerne le motif de leur internement, tive de Cluj et Gherla (Roumanie). Comme âge chronologique, contenterons de mentionner leurs résultats en passant. donné que le nombre des filles n'est pas très élevé, nous nous des deux instituts d'éducation corrective de Roumanie. Étant nombre de sujets constitue à un moment donné la population Le nombre total des cas est de 273 garçons et de 36 filles. Ce ils varient entre 12 et 24 ans 1, avec une fréquence maxima entre Les sujets, dont nous donnons les résultats dans les pages

étalonnés sur plus de mille sujets roumains, dans les cadres de des tests collectifs, non-verbaux. Ces tests ont été composés et quée de l'Université de Cluj. Nous allons, à présent, passer à l'Institut de Psychologie Expérimentale, Comparée et Applil'exposition des résultats. Nous avons fait l'examen de l'intelligence des délinquants avec

mieux se rendre compte de la valeur criminogène de la débilité donnons les deux catégories de résultats, afin que l'on puisse sujets délinquants que ceux des sujets non-délinquants. Nous Dans le tableau r, nous donnons, autant les résultats des

et non-délinquants. Tabl. 1. Distribution de l'intelligence des mineurs délinquants

| 0-69<br>70-89<br>90 et plus   | Coeppicient<br>d'intelligence |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Débiles mentaux               | Catégorie mentale             |
| 31 .13%<br>46 .87%<br>21 .97% | DÉLINQUANTS DÉLINQUANTS       |
| 2.77%<br>26.28%<br>70.92%     | non<br>Délinquants            |

<sup>1.</sup> Nous notons que quoique plusieurs des sujets que nous ayons examinés ne fussent plus mineurs au moment de l'examination, nous donnons toutefois aussi les résultats les concernant, car ils ont commis des infractions et ont été internés, avant d'avoir accompli l'âge de 18 ans.

statistiques relatives aux filles, que l'on doit toutefois recevoir centage est de 70,92 %. Nous mentionnons ici de même les à peine 21.97 %, tandis que chez les non-délinquants ce pource qui fait qu'il reste comme normaux, et au dessus de la norme, sentent un niveau intellectuel plus réduit, ce qui fait qu'il est rective, que les cas les plus graves ; or, d'habitude, ces cas pré-De la sorte, il ne parvient, dans les instituts d'éducation corcorrective est plus dégradant pour une fille que pour un garçon sont plus prudents avec les filles qu'avec les garçons, et cela parents que les juges qui sollicitent l'internement des enfants, en défaveur des filles est due peut-être au fait que, tant les remarqué aussi d'ailleurs par d'autres auteurs. Cette différence filles délinquantes est moins élevé que celui des garçons, fait de la norme. De ces chiffres, il résulte que le niveau mental des 49,99 % arriérées mentales et II,II % normales ou au-dessus trouvé parmi les filles délinquantes 38,88 % débiles mentales, avec réserve à cause du nombre réduit des cas. Nous avons plus élevé chez les délinquants que chez les non-délinquants, plus elevé chez les non-délinquants, Le pourcentage des arriérés mentaux est, pareillement, beaucoup rale (non-délinquants), celui des délinquants est de 31.13 %. est le pourcentage des débiles mentaux dans la population géné. lectuel moins élevé que les garçons délinquants. naturel que les filles délinquantes présentent un niveau intelpour le motif que le fait d'avoir été dans un institut d'éducation L'on peut voir d'après ce tableau que, à côté de 2.77 %, qui

aux résultats des garçons. nous bornerons toutefois, à cause du nombre réduit des filles, nous ont paru assez suggestifs. Dans les lignes qui suivent, nous Nous avons mentionné ici les résultats des filles parce qu'ils

moyenne arithmétique de tous les résultats mentionnés par Pintra tois plus élevé que celui de la population normale. Faisant la P. 285) expose, dans un tableau, 32 résultats obtenus par difféd'autres auteurs, afin que nous puissions nous faire une idée Pintner, nous trouvons qu'environ 40 % des délinquants mineurs sont Akker le plus petit pourcentage (trouvé par Healy) est environ trois de 7, tandis que le plus élevé est de 93. Par conséquent, même de débiles mentaux, trouvé parmi les délinquants mineurs, est rents auteurs. Il en résulte que le pourcentage le plus réduit de Astri délinquance juvénile. R. Pintner (dans Intelligence Testing, plus juste du rapport qui existe entre la débilité mentale et la Je crois qu'il est à propos de mentionner ici les résultats

par certains auteurs, peuvent être expliquées par différentes sont débiles mentaux. Les différences qui existent entre les pourcentages, trouvées

entre les résultats des auteurs.

afin que l'on sache que les enfants, nés de parents ayant une quelles professions y sont représentées et en quelle proportion, très important, mais qui a échappé à la plupart des auteurs. s'appuie l'étalonnage du test, et que nous donnons, comme profession supérieure, présentent en général un niveau intellec-Il est important ,dans telle population de délinquants, de savoir centage plus élevé de débiles mentaux que dans la population rel que nous trouvions, dans ce groupe de délinquants, un pourreprésentant l'intelligence de la population générale, il est natuinférieures, est plus grande que dans la population sur laquelle à demi. De cette manière, si dans un groupe de délinquants, tuel plus élevé que ceux qui sont nés d'ouvriers inqualifiés, ou générale. Pour ce motif, il est nécessaire de connaître la proporla proportion des enfants, nés de parents ayant des professions des délinquants, dont nous donnons les résultats. tion dans laquelle sont représentées les différentes professions Nous devons rappeler ici encore un fait qui, selon nous, est

nous ont donné à l'examen de l'intelligence le résultat suivant enfants non-délinquants de cette catégorie de professions, ils fessions inférieures qualifiées (métiers). En ce qui concerne les que nous avons examinés, sont nés de parents ayant des pronous rappelons que 40 à 50 % des mineurs délinquants (garçons). bution de l'intelligence de ces enfants est tout près de celle normedian 102, quartile supérieur 110. Par conséquent, la distri-(exprimé en coefficients d'intelligence) : quartile inférieur 91, Pour encore mieux comprendre la valeur de nos résultats,

nous ont donné une intelligence normale ou au-dessus de la des professions qui, surveillées dans la population non criminelle, dans les instituts d'éducation corrective, une légère prédominance norme. En conséquence, le pourcentage élevé de débiles menmale de la population non-sélectionnée. taux, que nous avons trouvé dans la population des délinquants, En ce qui concerne les autres professions, nous avons, jusque

> niveau intellectuel plus réduit. de professions qui, d'une manière ordinaire, présentent un ne peut être attribué à la prédominance, dans la gent criminelle,

- 129 -

leur totalité. conséquent, beaucoup plus élevé que pour les délinquants dans les premiers étaient des débiles mentaux, un pourcentage, par vistes et non-récidivistes nous avons découvert que 50 % parmi Divisant les délinquants que nous avons examinés en récidi-

peut être vue dans le tableau II. résulte des conclusions tout à fait intéressantes. Cette distribution Distribuant les sujets selon les délits, nous voyons qu'il en

Tabl. II. Distribution de l'intelligence selon les délits

| 0.69<br>70.89<br>90 et au-des-<br>sus                                               | COEFFICIENT<br>D'INTELLIGENCE                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| 0-69 Débiles mentaux 70-89 Arriérés mentaux 90 et au-des- Normaux et au- sus dessus | CATÉ GORIE<br>MENTALE                          |        |
| 22,50%<br>49,99%<br>27,50%                                                          | MAUVAISE<br>CONDUITE<br>(120 cas)              |        |
| 34,40%<br>41,93%<br>23,55%                                                          | VOL, BRIGAN-<br>DAGE, EFFRAC-<br>TICN (93 cas) | DÉLITS |
| 47,16%<br>47,166%<br>5,66%                                                          | номісіле;<br>(53 сая)                          |        |

fiance et de faux en actes publics. nous avons omis les délits d'espionnage, de vol, d'abus de conlesquels nous avons eu un grand nombre de cas. Pour ce motil Dans ce tableau, nous n'avons compris que les délits pour

à cause de son bas niveau intellectuel, n'est pas capable de pre voir et de juger les conséquences de son action, le genre et la sévères que l'action a été plus grave. Or, pour un individu qui, et de 47,16 % pour l'homicide. Comment s'expliquent ces choses? 22,50 % pour la mauvaise conduite, de 34,40 % pour le vol. Il agit selon ses tendances et ses impulsions momentanees. gravité de la répression jouent un rôle dépourvu d'importance Il agrit par des punitions et des répressions, qui sont d'autant plus Nous savons que la société réagit contre toute action anti-sociale, débiles mentaux augmente avec la gravité du délit, étant de Regardant le tableau II, nous voyons que le pourcentage des

que dans la population générale, fait dont on peut s'assurer en regardant la population générale, fait dont on peut s'assurer en regardant le tableau I. Quand un criminel présente une intelque de l'seulement, leur pourcentage est beaucoup plus réduit quants ayant une intelligence normale, ou même supérieure à L'on ne peut pas dire toutefois qu'il ne peut exister de délin-

soit dans une constitution émotive-active anormale. ligence normale ou supérieure, les causes de sa criminalité doivent être cherchées, soit dans les conditions défavorables du milieu,

est question d'argent, à une plus grosse somme. A part cela quelque chose de peu de valeur, tandis qu'un criminel plus un imbécile peut utiliser et utilise souvent la violence, tandis intelligent aspirera à quelque chose de plus de valeur ou, s'il par la ruse. Il existe ensuite des infractions, comme le sont qu'un criminel plus intelligent cherche à remplacer la violence nature et de la manière de l'infraction. Un imbécile peut voler dénotent de la part de l'auteur une intelligence au moins notpar ex. les faux, les escroqueries, les fraudes, qui le plus souvent Souvent, l'intelligence du criminel peut être déduite de la

taux deviennent à la fin « des criminels en état potentiel », dit ne sont pas tous des débiles mentaux, mais tous les débiles menquoique le rôle de celle-ci soit des plus importants. Les criminels aussi par d'autres facteurs, en dehors de la débilité mentale et conformérent aux suggestions venues du dehors. Son intelliciper et de soupeser les conséquences de ses actes, c'est pourquoi fait qu'un débile mental n'est pas capable de prévoir, d'antide débiles mentaux, cela se doit, selon ce que nous croyons, au parmi les délinquants nous trouvions un pourcentage très élevé gence étant très réduite, elle n'aura pas un rôle inhibitif sur ses il réagira selon ses tendances et ses impulsions momentanées, Terman (dans The Measurement of intelligence, p. 11). Que sociaux. Si, outre un niveau intellectuel réduit, il existe aussi tendances et ses impulsions, qui le poussent vers des actes antimilieu il y a toutes les chances possibles pour que l'infraction les anomalies émotives-actives et des conditions défavorables de Il résulte de ces faits que la délinquance peut être déterminée

quels sont les remèdes? quelles sont les mesures de prévoyance tale et la délinquance, le problème qui se pose est le suivant Connaissant l'étroite relation qui existe entre la débilité men-

et de correction qui s'imposent?

dans la grande majorité des cas, de nature héréditaire, le rôle a débilité mentale. Étant donné que la débilité mentale est. de prendre, contre les débiles mentaux, une entière série de mentaux de devenir des délinquants. Pour cela, il est nécessaire blème, immédiatement suivant, consiste à empêcher les débiles écrit sur cette question, nous n'insisterons pas sur elle. Le proprincipal revient aux mesures eugéniques. Comme on a beaucoup Évidemment, la mesure la plus efficace serait la répression de

> et l'évolution vers l'infraction. Les instituts spéciaux, pour les et afin qu'il contribue à son propre soutien. Les conditions du activité utile, conforme à ses possibilités psycho-physiologiques, truits dans des instituts et des écoles spéciales, où on leur crée débiles mentaux, qui sont déjà devenus délinquants, sont tout et utile. De cette manière, on empêcherait, et la reproduction chacun puisse être utilisé selon ses possibilités, est tres nécessaire sances d'adaptation, qui manquent aux débiles mentaux La milieu dans lequel ils travailleront et vivront doivent être les vie pratique, de manière que chacun puisse être occupé à une des habitudes utiles, et où on les guide et les prépare pour une aussi nécessaires. ségrégation dans des colonies ou des institutions spéciales, ou plus simples possible, et ne pas demander de trop grandes puismesures éducatives et sociales. Ils doivent être éduqués et ins-

participent pas à la criminalité et ne sont même pas utilisables. le groupe des imbéciles et des morons (débiles simples). ce qui fait que ce qui a été dit plus haut concerne seulement tative, les débiles mentaux inférieurs, c'est-à-dire les idiots, ne Nous devons mentionner que, menant surtout une vie végé-

enfants de 8 ans, par exemple, sont plus intelligents, en movenne sont pas tout à fait ainsi. Il est vrai que nous savons que les mental, sont semblables à ceux de 7 ou de moins ou, par contre trouvons des enfants de 8 ans qui, en ce qui concerne le niveau générale, que ceux de 7, mais il n'est pas moins vrai que nous nologique serait suffisante. Or, nous savons que les choses ne stologiques et psychiques, alors la connaissance de l'age chrosidération, à part l'âge chronologique, le degré de développement de la responsabilité. Nous savons que, dans la vie sociale, une egaux entre eux, en toutes choses, par toutes les qualités parphysique et mental. Si tous les individus du même âge étaient déré juridiquement responsable, etc. On a très rarement en conpour pouvoir faire un contrat valable, pour pouvoir être const pour être reçu dans différentes écoles, pour entrer dans l'armee age pour être électeur ou élu, pour être utilisé dans l'industrie de l'âge chronologique. Ainsi, par ex., il faut avoir un certain multitude d'obligations, de droits, etc., sont fixés en fonction Un autre problème, que nous devons mentionner ici, est celui

que l'âge chronologique, mais il faut savoir aussi quel est l'âge mental a donc au degré d'intelligence, il n'est pas suffisant de ne connaître que l'accept d'intelligence, il n'est pas suffisant de ne connaître a ceux de 9 ans ou plus. mental de la personne en question. Le fait de considérer égale En conséquence, quand nous parlons de la responsabilité, que ous restaurement, que la responsabilité, que ous restaurement, que la responsabilité, que

ce qui concerne l'intelligence), ce qui évidemment est absurde, et l'autre de 14, signifie mettre sur un pied d'égalité devant la ment responsables deux jeunes gens du même âge chronologique auquel sont arrivés les tests d'intelligence, que le degré de reset n'a sûrement pas pu être dans l'intention du législateur. nologique, mais en fonction de l'âge mental (complété par des ponsabilité devrait être fixé, non pas en fonction de l'âge chro-Nous croyons donc, étant donné le degré élevé de perfection justice un enfant normal de 7 ans avec un adulte normal (en indications sur le développement de l'affectivité et de l'activité), disons de 18 ans — mais l'un ayant l'âge mental de 7 ans,

d'un losange. Si la personne examinée arrive à reproduire le autres, l'on demande la reproduction d'un carré, et à 6 ans celle avons alors tous les motifs de croire que la personne simule. nous savons pouvoir exister dans des conditions normales, nous contre, nous trouvons une différence plus grande que celle que correspondance, la personne en question ne simule pas. Si, par obtenu. Si nous trouvons, entre ces deux résultats, une grande d'intelligence, à l'aide de tests, et nous notons l'âge mental vant : nous soumettons la personne en question à un examen établir si une personne soupçonnée de simuler la débilité mentale offrent les tests d'intelligence dans l'expertise juridique, pour naîtrait tous les tests d'intelligence qui puissent lui être appliindice qu'elle simule. Ce n'est que dans le cas où le sujet condans les tests individuels verbaux Binet-Simon, à 5 ans, entre Parfois, une simple épreuve est révélatrice. Ainsi, par exemple, épreuve (ce n'est que dans ce cas, dis-je), que les résultats pourlosange, mais ne réussit pas à copier le carré, nous avons un l'est ou non en réalité. Nous utilisons, pour cela, le procédé suiraient être identiques quoique la personne ait simulé. Or c'est qués et qu'il sache le niveau mental qui correspond à chaque ne peut pas le connaître, non plus que la valeur qu'elle doit lui avoir un, étalonné et secret, ce qui fait que la personne examinée même qu'il connaisse tous les tests publiés, nous pouvons en une chose, impossible même pour un spécialiste car, admettant Je ne crois pas inutile de mentionner ici l'utilité que nous

quelques dates, qui mettent en évidence la valeur pratique de l'étude des délinquants mineurs, et surtout celle concernant ceux Avant d'achever, nous nous permettrons d'ajouter encore

ayant une intelligence réduite.

que plus de 50 % des délinquants adultes se sont brouillés avec les lois et les normes éthiques et sociales avant d'avoir accompli L'on sait, par les différentes statistiques qui ont été publiées,

> conséquence, elle nécessite de sérieuses possibilités d'adaptation. délinquance juvénile en rapport à la débilité mentale. nous rendre compte de l'importance pratique de l'étude de la de la vie sociale et économique, nous pouvons alors encore mieux s'adapter avec succès aux circonstances nouvelles et compliquées Si nous pensons ensuite que les débiles mentaux se caractérisent énormément la déviation des normes éthiques et sociales, ; en de conduite, avec des difficultés de nature économique, favorise et sociaux, variés ou même contraires, avec des normes labiles nuellement en transformation, traversée par des courants éthiques de l'individu. Une société complexe comme est la nôtre, contibeaucoup plus que les autres époques, les puissances d'adaptation faut pas oublier que la société moderne (actuelle) met à l'essai, de l'importance de l'étude des délinquants mineurs. Enfin, il ne adulte, nous pouvons alors encore mieux nous rendre compte entièrement formé, ni engrené dans la vie sociale qu'une fois dant la période de l'enfance, quand l'individu n'est pas encore cacité des mesures de correction est beaucoup plus grande penminalité chez les adultes. Quand nous pensons ensuite que l'effiment par lequel on puisse contrôler la manifestation de la crijustement par une adaptabilité réduite, par leur impuissance de juvénile est particulièrement importante, même comme instrul'âge de 20 ans. Il résulte de cela que l'étude de la délinquance

rables de milieu, il y a toutes les chances pour que l'infraction pagnée d'anomalies émotives-actives et de conditions défavola délinquance juvénile. Quand la débilité mentale est accomont de même un rôle très important dans la détermination de tives actives, ainsi que les conditions défavorables du milieu, Ajoutons encore, avant de terminer, que les anomalies émo-

### DIXIÈME RAPPORT

# Yues psychologiques sur le développement des états oligophrènes.

Par le Docteur Alexander R. Luria (U.R.S.S.)

•

organiques - mais il est encore loin d'avoir créé une théorie états oligophrènes traverse actuellement un moment difficile. cliniques consacrés aux problèmes de l'oligophrénie ne se basaient scientifique de ces retards, de leur mécanisme et de leurs formes. de formes et de degrés de retards de développement intellectuel à la description superficielle des phénomènes observés dans la lyse expérimentale des troubles psychologiques du malade. ne se servaient pas suffisamment des méthodes qualifiées, de l'anaavaient données les associanistes du milieu du 19e siècle : ils point sur une théorie précise du développement des processus psy-Cet état de choses est dû en grande partie à ce que les travaux L'empirisme qui dominait pendant nombre d'années l'étude de étaient négligés ; la richesse concrète de sa genèse et de ses pardifférentes formes d'altérations psychiques. De cette manière, des mécanismes névropsychologiques compliqués, origine des les représentations archaiques de la mentalité, telles que les chologiques. Ils s'appuyaient, quand même inconsciemment, sur l'oligophrénie a donné d'amples matières ; il a décrit une série Pauvres, peu expressifs, tels que « niveau de retard intellectuel, déhilité licularités fonctionnelles étaient comprises en quelques termes les traits mêmes provocateurs et nourriciers de l'oligophrénie conduite de l'enfant, aux faits extérieurs et restait en dehors L'étude clinique du retard intellectuel se bornait trop souvent De même que la psychiâtrie en son entier, l'étude clinique des

Toutes ces difficultés ne se laissent pas résoudre par de vastes investigations statistiques, lesquelles, à l'aide de tests complexes, investigations de l'aide de tests complexes, lesquelles, à l'aide de tests complexes, lesquelles, al l'aide de tests complexes de l'aide de tests complexes, lesquelles, al l'aide de tests complexes, l'aide de tests complexes de l'aide de tests complexes, l'aide de tests complexes de l'aide de tests de l'aide de tests complexes de l'aide de tests complexes de l'aide de tests de l'aide

parviennent à donner une dénomination numérique aux différents degrés de retard ou développement intellectuel.

Ces investigations superficielles, si répandues dans la littérature américaine, peuvent servir tout au plus d'auxiliaire pour s'orienter en gros parmi la foule des oligophrènes, mais non pas de moyen pour étudier une forme tant soit peu déterminée de développement neurologique. Elles peuvent, au contraire, amener de fâcheux malentendus, faire confondre, par exemple, un retard d'origine sociale avec des défauts organiques et n'amènent aucunement la connaissance des défauts neurologiques et des méennismes psychologiques qui constituent la base des diverses formes de défectuosités.

Ce ne sont pas ces investigations vastes et superficielles, mais platôt *L'étude dynamique du développement des états défectueux*, l'observation attentive des causes, l'analyse précise des éléments constituants qui permettront de déterminer les mécanismes pathogénétiques de l'oligophrénie et à en fixer la différenciation scientifique. L'étude des formes organiques des états oligophrènes ne possède encore ni pathophysiologie, ni pathopsychologie propres. C'est par la voie de ces disciplines que se prépare le futur progrès de la connaissance des formes cliniques en question.

=

On a souvent tenté de dégager telle ou telle affection d'une partie de l'organisation neuropsychologique — activité perceptive, langage, sphère affective — et de prendre ce trouble pour point de départ de l'analyse des formes de l'oligophrénie. Récemment K. Lewin a exposé sa théorie des retards intellectuels, par ment K. Lewin a exposé sa théorie des retards intellectuels, par laquelle il veut montrer que toutes les particularités de l'orgalaquelle il veut montrer que toutes les particularités de l'organisation mentale dans les cas d'oligophrénie proviennent de nisation mentale dans les cas d'oligophrénie proviennent des forces dynamiques et de tensions affectives. D'autres troubles des forces dynamiques et de tensions affectives. On aurait investigateurs ont adopté la voie d'analyses analogues. On aurait pur croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie pu croire qu'il n'y avait qu'à découvrir des cas d'oligophrénie proviennent de nisation mentale des retards de l'organisation neurophysiolog

relative aux formes de l'oligophrénie trouvee. Le tableau paraît moins simple quand nous cherchons à déterminer le rôle qu'occupe tel ou tel système neuropsychologique dans le développement de l'individu. C'est pourtant l'analyse de ce problème qui donne la clef de la compréhension scientifique

de la structure de l'oligophrénie. Une olygophrénie n'est pas simplement une affection quelconque de l'organisation accomplic d'activité psychologique. C'est au contraire un délaut sur-denu au cours du développement psychologique. On ne saurait loppement normal des fonctions psychologiques. Ces lois devenantales et de leur rôle dans tel ou tel système du processus neuropsychologique.

croire qu'un processus pathologique qui anéantit ou qui entrave indépendamment les uns des autres. De même il est difficile de affective, activité perceptive ou intellectuelle etc.) surgissent pement mental des différents systèmes psychologiques (vie et au moment des fonctions déjà organisées, amène à sa suite des aux moments du développement des fonctions psychologiques dérangement de tel ou tel aspect des processus neuropsychiques, autre a été atteint. Bien plus : l'observation a prouvé que le tine de la conscience de fixer à quel moment, tel système ou tel conséquent, il importe pour la structure de la conscience enfanl'un, - puisse se manifester sans affecter les fonctions voisines. résultats divers, parfois absolument opposés. La psychologie de la structure du développement psychologique normal. pathologique de l'enfance doit donc puiser ses moyens dans l'étude jonctions psychologiques sont génétiquement liées entre elles. Par jours donnent lieu de supposer que dans son développement les Au contraire : les résultats de la psychologie génétique de nos Il n'y a aucune raison de croire que le processus du dévelop-

II.

Le plus sage sera, peut-être, de s'en tenir aux matières concrètes et de les faire servir à mettre en évidence notre point de vue. Examinons un cas de troubles exceptionnels de certaines activités mentales et tâchons de distinguer, les changements dans les systèmes psychologiques de l'individu, qu'ils amènent aux différentes étapes du développement.

La littérature psychopathologique fournit suffisamment d'exenples de troubles de la perception optique, causés par des affections

locales du cerveau.
Un cas particulièrement bien observé est celui du malade Schatteint de cécité mentale par suite d'une blessure à la région parieto-occipitale. Ce cas, étudié en détail par Gelb et Goldstein

et plusieurs de leurs collaborateurs a établi que l'effet de la lésion ne s'est pas arrêté au domaine des perceptions optiques, mais qu'il s'est également produit sur les formes du langage, la rérlexion, l'activité volontaire, en laissant toutefois intacte une série d'autres processus psychologiques. C'est là une affirmation absolue de l'existence de système dont dépend l'altération du processus réceptif.

Cependant les mèmes observateurs ont noté le fait que la dislocation dans la sphère des réceptivités n'a pas amené la dégradation complète de la personnalité, ni le progrès de la démence acquise; au contraire: le malade a manifesté une remarquable puissance d'invention, qui compense les facultés disparues. D'autres auteurs qui ont étudié l'agnosie optique, si minutieusement analysée par Pötzl, n'ont pas non plus observé la démence accompagnant l'agnosie, et une série d'observations conduites dans notre laboratoire (G. V. Birenbaum), permet d'affirmer qu'une affection centrale de la perception optique chez un adulte, tout en provoquant une suite de désordres dans le processus intellectuel, ne produit cependant pas la démence.

L'analyse de faits analogues, mais survenus au cours des premiers degrés du développement enfantin donnent des résultats tout différents.

L'examen du développement psychologique normal montre que l'activité unie à la réceptivité qui reflète aux yeux de l'enfant les choses du monde extérieur, sont pour lui non seulement le côté essentiel de ses processus psychiques, mais encore la base de son développement futur. Les impressions du monde environnant et les effets qui en dérivent — voilà ce qui procure à l'enfant la formation de la conscience raisonnée et qui le conduit à la formation du langage significatif de la pensée concrète, de l'activité volontaire. Toutefois il y a tout lieu de croire qu'un désordre de catte activité perceptive, survenu aux premières étapes du développement, paut provoquer des troubles sérieux dans l'ensemble de l'entendement et faire surgir des phénomènes singuliers de défectuosité intellectuelle.

Un cas étudié chez nous par le Dr C. I. Rabinovitch nous permet de poursuivre ces rapports en détail.

Il s'agit d'un jeune garyon, Fédia K. 16 ans. A huit mois il tomba malade d'une encéphalite. La mères aperçut au bout d'un certain temps que l'enfant ne se développait pas de façon normale et surtout de ce qu'il n'y voyait pas. Plus tard on remarqua qu'il distinguait les couleurs, qu'il reconnaissait facilement les personnes de sa connaissance. Par contre, il ne distinguait pas les objets, se rendant vaguement compte seulement des contours contre pas les objets, se rendant vaguement compte seulement des contours contre des choses et ne devinant qu'à peu près ce qu'il avait devant lui. L'exament des choses et ne devinant qu'à peu près ce qu'il avait devant lui.

quatre wagons... donc — c'est un train courrier ... " Toutes ces expressions question. Il tient entre les mains un petit rectangle, tire du « formboard ; entre l'objet et le terme qui la désigne. Ainsi, tâtant un petit chien en bois raisonnement est remplacé par l'emploi du cliché parlé qui ne rend que l'asau delà de la reproduction des clichés parlés, et des phrases entendues. Le fication concrète, la parole n'est pas en rapport avec l'objet. hou, chemin de fer ... » Il compte les angles : « un, deux, trois, quatre... quatre de Pinter et le replace dans la niche, il en cogne les parois en répétant : « Hou. pect partiel de l'objet « perçu». Pédia ne remarque pas la non coincidence sur l'expérience concrète se trouve absolument vide et sa fonction ne va pase sur l'expérience concrète se trouve absolument vide et sa fonction ne va pas son manque de perception, la parole de notre malade, qui n'est pas basée par Gemb et Goldstein. Tandis que le dernier vient passablement à bott de Cependant il existe une différence marquée entre lui et le malade décrit sions, en ayant recours à la parole là où le sujet normal se sert de la vue, enfance.

nière diffuse les formes des objets, et s'efforce de deviner ce qu'ils doivent manière. Fédia dispose d'un riche vocabulaire à la manier. continu and cas d'a Objectognosie » qui s'était développée durant la première au L'adolescent, aujourd'hui, ne distingue qu'avec mant la première hui viennent de sa mère, qui les lui a apprises ; mais elles n'ont pas de signi La formule verhale reste vide de sens, n'est pas en rapport avec l'objet en Il vous donne une réponse identique à propos d'une petite table en bois qu'on lui met entre les mains, il dit : « quatre pieds ... donc — c'est un cheval .. pe même que le malade Sch. il s'efforce de compenser le défaut des impresrepresentation par rapport à la phonétique, et d'une mémoire des mois excellente. nière universe d'un riche vocabulaire, à la vérité un peu défeccontinu auquel fut soumis Fédia à l'âge de 14 ans montra que nous aviens

La conduite est également dépourvue de sens concret, le langage ne le relie pas au monde extérieur et l'enfant reste absolument isolé. L'examen de son geste indicateur fait voir, dans son aspect simplifié, qu'il résgit arer la même facilité, qu'on lui dise : « montre la fenêtre » ou : « montre le jour d'hier ». Dans les deux cas il lève également la main gauchement et désigne au hasard, du doigt, un point quelconque dans l'espace. On lui donne de la terre glaise pour faire un bonhomme, que ce soit son portrait, s'il veut. Fédia arrache méthodiquement de petits morceaux de terre glaise et les pose en la lettre « F...é...d...i...a...», désignant chaque fragment de glaise, soit d'un mot. Pour le dessin, il n'en a aucune idée. Il griffonne sur le papier, sans le moindre plan:

L'activité intellectuelle de Fédia se meut dans les mêmes limites ragues et restreintes. Elle se borne à la reproduction de clichés parlés et révèle pleinement l'absence de rapports réels entre lui et le monde environment. Aiusi, à la demande de donner une définition il répond par une phrase apprise par cœur ; « Qu'est-ce que le pain ? » « Le pain on le mange, s'il est bon on le prend, s'il est mauvais, on ne le prend pas, on va à la coopéraire... Qu'est ce qu'une grenouille ? » « Kva-kva et avec des ailes».

L'absence de contact avec le monde environnant, le vide intellectuel caractérisent la vie intime de Fédia. Quand il est seul il reste à ne rien faire. Il est assis, ou bien il marche de long en large, agitant les mains d'une façon stupide.

Il ne demande rien, ne joue pas avec les objets qu'on met à sa portée, Segexigences ne surgissent que par nécessité et portent le caractère le plus primitif. Il n'est pas capable de reproduire volontairement un acte concret que leonque. Ainsi on lui propose de dicter une lettre à sa mère. Il répète, mot par mot la lettre que sa mère lui avait adressée à lui. : Ecris : « Comment se porte notre petit Fédia ? Comment va-t-il ? Qu'il revienne bien vite à la maison. « La vie intime est aussi vide et aussi détachée de la réalité que l'est son langage,

Ce cas nous paraît bien fait pour affirmer nos vues l. L'affection centrale de perception chez un adulte amène l'altération de ses sensations, mais elle ne conduit pas à la démence. L'altération du système perceptif survenue durant les premières phases du développement, ébranle la base même du développement mental en son entier, et amène la formation d'un état complètement oligophrène, d'un sujet vide, détaché de la réalité, d'une sorte d'automate. Ce qui, à première vue, nous paraissait une «oligophrénie schizophrène » particulière est en réalité « l'oligophrénie, suite de l'agnosie » une affection spéciale du système mental surgie dans le développement.

#### IV.

L'exposition des troubles du développement mental paraîtra claire quand nous passerons des cas de détérioration massive de l'écorce cérébrale à ceux qui portent le caractère visible d'un développement partiellement inachevé, et où notre intervention, en éliminant le défaut originaire, peut conduire au rétablissement de la conscience enfantine. Des cas de ce genre servent d'appui à notre thèse :

Voici un cas particulièrement bien approprié à ce but, un cas Voici un cas particulièrement de la gnosie acoustique combiné de retard du développement de la parole étudié par nous et d'un manque du développement de la parole étudié par nous et par notre collaboratrice Mme Joudovitch à l'Institut Médico-

Deux jumeaux identiques, Joura et Lecha Sh. 5 ans, se trouvèrent soumis à nos observations. Leur mère se plaignait de ce que les enfants, vifs et gais de nature, étaient absolument dénués de parole et ne communiquaient entre

cux qu'au moyen de sons inarticulés dont ils accompagnaient leus mourements. Cette défectuosité avait commencé à se faire sentir, naturellement du même âge. Le retard du développement du langage était évidemment une base organique : la mère des jumeaux et un des ses frères n'avaient appris à parler correctement que tard et avaient gardé des défauts de prononciation qu'ils ne surent compenser que par la suite. Ce retard se compiquait, grâce pas l'impérieuse nécessité de se faire comprendre au moyen de la parole pas l'impérieuse nécessité de se faire comprendre au moyen de la parole nice suremières observations a stimulé.

don des premières observations, on s'aperçut que le défaut de développement était partiel dans l'origine, mais qu'il amenait à des troubles nettement accusés des systèmes fonctionnels.

prenaient part aux jeux mobiles, manifestaient des aptitudes rythmiques, saient fort bien les tâches quotidieunes que leur donna le Jardin d'enfants ment en retard sous le rapport du développement intellectuel : ils accomplis leur était complètement étranger. On peut dire que le langage humain, composé de mots à signification constante activité prennent des significations variées, selon les situations où ils figurent « hop », et autres semblables, qui, en s'introduisant spontanement dans leur primitifs, sympractiques expressifs grâce aux intonations :: « i.i », « aha », dans leurs rapports mutuels ils les remplacent habituellement par des sons rentiés, ces enfants ne se servent presque pas des mots usuels du langage; b-p, k-g, z-s, d-t; défectuosité marquée dans la prononciation de sons diffé acoustique : incapacité de distinguer entre eux les phénomènes oppositionnels examen plus attentif, avec des défauts clairement marques dans l'agnostic Certaines défectuosités de conduite devenaient cependant, frappantes à un ils étaient toujours en parfait contact intime avec la situation environnante. du sentiment musical. Tout au contraire du cas de Fédia K. décrit plus haut Au total, les jumeaux ne produisaient pas l'impression d'enfants simple

Cette défectuosité au reste, n'était pas une lacune isolée, unique, dans l'activité psychique de l'enfant. Il suffisait de quelques rares observations pour prouver que la conduite concrète des enfants manquait des caractères d'activité compliquée, spécifique de la conduite humaine qui se voit exprimér nettement déjà, vers les cinq ans. Abandonnés à eux-mêmes les enfants ne manifestent que les formes d'activité les plus primitires et les plus monotones. Ils ne connaissaient aucun jeu à sujet raisonnable tels que les aiment les enfants de leur âge ; leur activité présentait une suite de mouvements mal coordonnés, dépourvus de sens. Ils poussaient pendant une heure entière, une petite charrette d'un coin de la chambre à l'autre, ou bien ils souffiaient dans un cor caractère.

dans un cor sans jamais s'arrêter.

A 5 ans, ils se comportaient comme des bébés de 2 ans. Ils étaient tout à fait sans ressource quand il leur fallait réaliser le moindre plan. Ils ne savaient rien dessiner, griffonnant stupidement sur le papier, comme des marmots de 18 mois, refusaient de former quoi que ce soit avec de la terre glaise ou à composer d'après un modèle la plus simple mosaique. Privès d'imagination ils ne comprenaient pas une situation fictive et sortaient du jeu chaque fois qu'il fant.

qu'il fallait y jouer un rôle.

Nous avons devant nous un cas original et très différent du premier.

Rous avons devant nous un cas original et très différent du fectusité de cas d'affection du système intellectuel avant pour centre la défectusité de langage et exprimée par la conduite primitive ainsi que l'absence de toutes formes comment.

Tormes complexes de l'activité mentale. La supposition du système fonctionnel altère par le trouble du langage est pleinement affirmée par les expériences qui suivent. Quand nous ciunes

I. Nous ferons remarquer, que le cas en question n'est pas isolé. Mæ Morosow a observé chez nous, sur un petit malade de 8 ans, Choura F. le tableau presqu'analogue de ces modifications. L'agnostie, après s'être manifestée dans la première enfance, a fait de lui un être foncièrement oligophrénique, détaché de la réalité. de mentalité nulle

la réalité, de mentalité nulle.

2. L'analyse détaillée de ce cas fait le contenu de l'étude spéciale : A.R.LURIA
et F.-J. Journourisch « Le développement du langage et de la conscience enfanisses
et F.-J. Journourisch « Le développement du langage et de la conscience enfanisses

exigeait impérieusement le développement du langage, le langage se trouva par là même surmonté. Un terme fort court — à peu près 3 mois, suffit non seulement à développer, chez les deux enfants, la faculté de la parole objective, qui établit la signification invariable du mot, mais simultanément à modifier de fond en comble leur entendement. Ils connurent les jeux où l'esprit travaille, ils acquièrent la faculté de se poser un but et de bâtir le plan d'un projet; leurs modelages, leurs constructions, leurs dessins prirent un caractère objectif; toute leur conduite se rapprocha de plus en plus de celle de leurs jeunes contemporains. Au bout de 10 mois leur retard intellectuel avait disparu et seul l'incapacité de distinguer entre les phonèmes ainsi que les défauts de prononciation mentionnés plus haut rappelaient le retard de développement cérébral, motif de leur histoire si dramatique.

Le cas exposé ici est instructif au moins sous deux rapports. Il prouve avec évidence que le défaut de la gnosie acoustique de la parole peut, dans certaines conditions de milieu altèrer le système fonctionnel et modifier les formes compliquées de l'activité humaine. D'un autre côté il montre que l'état singulier des anomalies observées porte un caractère fort différent de celui des cas d'affection de la gnosie optique et se manifeste à un âge plus avancé. Cependant nous pouvons démontrer sur les deux cas que le défaut de développement du système acoustique-phasique peut causer des troubles d'un autre type, si une lésion analogue se produit à un âge comparativement mûr.

Nous avons eu l'occasion d'observer sur les cas de l'Institut Neurochirurgique de Moscou une série de défectuosités de type analogue survenues à des adultes et à des adolescents à la suite de tumeurs ou de traumas du cerveau. Dans chacun de ces cas l'affection de la gnosie acoustique et des fonctions phasiques a causé une dégradation sensible des processus complexes de l'intellect sans provoquer néanmoins, la ruine complète de l'entendement et le recul de celui-ci vers les « formes préhu-

Choura D. 14 aus, fu' blessé par des grains de plomb à la région temporale gauche. Il se trouva atteint d'aphasie motrice totale et d'aphasie sensorielle, gauche. Il se trouva atteint d'aphasie motrice totale et d'aphasie sensorielle, par le partie en état de répéter ceux qu'on lui disait. Comme les les plus simples à peine en état de répéter ceux qu'on lui disait. Comme les les plus simples à pour « parlé il ne distinguait pas les phonèmes, et répétait juneaux dont il a été parlé il ne distinguait pas les phonèmes, et répétait les syllahes « ba-pa » pour « sa-sa », per s'apercevant les syllahes « ba-pa » pour « sa-sa » pour « sa-sa », per s'apercevant pas de la faute. Le seus d'une phrase è construction grammaticale lui échappasit. Simultanément les processus complexes de l'intelligence se confondirent dans son entendement. Il n'était pas en état de classifier d'une conception assigner leur place dans une catégorie, de se rendre maître d'une conception abstruite. Cependant la maladie n'avait pas agi sur celle des facultés de son abstruite. Cependant la maladie n'avait pas agi sur celle des facultés de son abstruite. Cependant la maladie n'avait pas agi sur celle des facultés de son intellect qui lui permettait de conformer son activité à un but donné et de intellect qui lui permettait de conformer son activité à un but donné et de intellect qui lui permettait de conformer son activité à un but donné et de intellect qui lui permettait de conformer son activité à un but donné et de intellect qui lui permettait de conformer son activité à un but donné et de intellect qui lui permettait de conformer son activité à un but donné et de intellect qui lui permettait de conformer son activité à un but donné et de intellect qui lui permettait de conformer son activité à un but donné et de intellect qui lui permetait de conformer son activité à un but donné et de intellect qui lui permetait de conformer son activité à un but donné et de intellect qui lui permetait d'une conception de se rendre maître de son dans de la con

eiles (les tests de Pintner et de Koks lui étaient accessibles) faire des opérations de calcul plus ou moins compliquées et prendre part aux jeux cariés de ses jeunes compagnons.

Le trouble de la gnosie acoustique et de la parole chez un adolescent, déjà en possession des formes complexes de la contes cérébrales plus profondes et certainement beaucoup plus stables nous observons ici des altérations psychologiques consition du langage avait nuit au progrès lutur des syschologiques consition du langage avait nuit au progrès lutur des syschologiques. L'affection de fonctions identiques, aux premiers degrés effets très différents. On ne doit donc pas juger des effets d'après la perte de telle ou telle fonction, mais d'après la place qu'une L'analyse psychologique des états oligophrènes est impossible sans l'emploi des méthodes de psychologie génétique.

.~!

L'exposé de ces faits nous mène au dernier, et je dirais au plus entraînant de nos problèmes, celui de l'analyse génétique de la localisation cérébrale.

Le fait que les différents systèmes du cerveau, au cours du processus de l'ontogenèse ne se forment et ne mûrissent point simultanément fut prouvé par une série de brillantes études clinicomorphologiques, depuis les travaux de Flechsig sur la myélinisation progressive des zones corticales jusqu'à ceux de de Crinis sur les étapes de cyto-dendro-genèse. La grande idée de Monakof, de la localisation chronogène, plane au-dessus de toute la neurologie moderne. Il y a lieu de croire qu'avec les faits dont notre expérience dispose actuellement, cette idée sera concrétisée et fortement mise en évidence.

La matière exposée jusqu'ici permet d'affirmer que les différentes zones du cerveau, non seulement ne mûrissent pas, mais que leurs fonctions ne se manifestent pas simultanement. Les défectuosités dans la sphère de la gnosie optique que nous pouvons placer dans le domaine pariéto-occipital — se font remarquer dès les premières étapes du développement et provoquent de sérieuses modifications de conduite, frappantes déjà au début de la deuxième année. D'un autre côté, une suite de faits, réunis par nous et par les soins de R. E. Levina, R. M. Boskis, S. J.

tard dans le développement de l'enfant. tionnels différents, mais qu'elles se manifestent beaucoup plus que les affections de la zone temporale unies à la gnosie acoustique et au langage, non seulement affectent des systèmes fonc-Rabinovitch, de l'Institut expérimental défectologique, montre

se manifestent qu'aux époques plus avancées dans ces états oliet Jacobsen, dépendent de l'intégration des actes successifs, ne tales, dont les fonctions, à en croire les investigations de Fulton pas de motif pour supposer que les désordres des parties fronsur l'échelle hiérarchique et se développent plus tard, - on n'a du langage et de la gnosie acoustique occupent une autre place doivent nécessairement paraître de très bonne heure et conduire qui forment la base du développement psychologique futur, réalisent le rapport sensoriel de l'homme au monde extérieur et et qui, par conséquent, se manifestent à des époques diverses, sont des maladies des centres dont le siège n'est pas identique les idées, n'a pas eu tort, quand, tout près de la mort, il énonça tingué L. S. Vygotsky dont nous ne faisons ici que développer débilité organique. gophrènes comparativement légers, connus sous le nom de tuosités de la région fronto-temporale, en rapport avec celles à l'altération massive de la conscience en son entier ; si les défec-En effet, si les troubles locaux de la région pariéto-occipitale qui l'opinion que les états oligophrènes, idiotie, imbécillité, débilité Et il se peut parfaitement que le psychologue soviétique dis-

voir à la lumière de la psychologie, les anciennes formes de l'olibles correspondants des maladies organiques du cerveau lera l'indiscutabilité, il est certain, toutefois que l'analyse des trou-Quoique ces suppositions ne puissent pas encore prétendre à

gophrénie sous un jour nouveau et dynamique. l'appréciation du rôle de la localisation cérébrale dans les diffébilité, de l'application du principe de l'analyse génétique et de Des effets non moins frappants résulteront selon toute proba-

processus psychologiques, — thèse également énoncée par le défunt que jouera tel centre cérébral dans le développement futur des a en lieu pendant l'enfance est déterminé premièrement par le rôle rentes formes des troubles cérébraux. L. S. Vygotsky 1, nous force à modifier considérablement notre A elle seule la supposition que l'effet d'une affection locale qui

comme le résultat immédiat de l'élimination d'une fonction point de vue relatif à la localisation. Nous ne regardons plus l'affection organique du cerveau

> sera apprécié selon son rapport avec le rôle que tel système foncen revanche, plus concret. L'effet d'une affection partielle locale l'homme prend un caractère beaucoup moins schématique mais, de la masse » (Lashley). Notre tableau du travail cérébral de le résultat de l'intervention de l'affection d'une fonction spécial'affection et donc par la sorte d'influence concrète exercée par rité des systèmes neuro-psychologiques concrets au moment de tionnel occupe dans le développement, ainsi que selon la matule resurre le resurre de la cérébral » dépendant uniquement de la conction spéciaétroitement localisée ; nous ne la regardons pas non plus comme

sûrement une page nouvelle dans ce domaine encore si incomplèétats oligophréniques et de leur base cérébrale nous découvrira nous dirige dans les autres domaines scientifiques. L'introducdes oligophrénies cliniques, nous devons suivre la route sure qui tement connu de la psychiâtrie. tion de la méthode historique dans l'étude du développement des Dans la question compliquée de l'analyse neuropathologique

## ONZIÈME RAPPORT

# Intellectual Deficiency as a Factor in Juvenile Delinquency

Modern du therehan Mental Hapital Sorre

In recent years, the figures yielded by research have shown that the incidence of delinquency amongst the submormal in intellect is highest, not among the true defectives, but amongst those of low normal or benderline intelligence. It is not the purpose of this essay to make a statistical survey, but Glueck's a important study may be quoted as evidence. In England East, examined 1730 adolescents in Wandswitch Prison, and found that only 2.2° a were certifiable as defective though many were unintelligent. More recently, Ib. I. Fildes a in a survey of about 2000 children on remaind found that less than 4° a were certifiable for the state of 85 or hower. The results of most modern workers are in fair agreement with such figures.

reaction type. It is easy for him, if his affective levels are statued to by definition of public only of emplo experience and ample of the deprese of complexity of experience which can be accepted district to act as a determinant of complexity of reaction, and but here. The effect of intelligence on character formation is tharacter formation. Intellect, it may be noted, plays no direct the whole of the payethe, in this instance under the aspect of theligener as an independent unit: instead, we must consider in all cases of the type which we have to consider the individual show the harderline Here, as in other fields, it is unwise to consider elizable the grown defectives, whereas in fact this occurs at and w, one would expect to find the bighest incidence of delinquency to a unique cause, acting directly and of steell, for if this were lacted in determining delinquency. Low intelligence would therefore seem to be an important Yet, it cannot be considered

149

ver profit he may have derived from acquirement, either by training or experience, and reacting with little reference to the conventions and moral standards which he has learned to to respond directly and crudely, sloughing off completely whateto a failure to understand the difference between right and accept. We are not concerned here with a character failure due imbecile level. The feebleminded child, the retarded child, has delinquency amongst subnormals, is only to be found at the wrong. Such a failure, though often quoted as a cause of of these things, he does them not because he does not know they code which is demanded of an elementary school pupil. quite enough intelligence to appreciate the very simple ethical or else because he feels that he is himself wrong and wicked, and are wrong, but because he does not leel that they are wrong: things. Just as the normal child, therefore, when he does any is "naughty" or "rude", just as the normal child knows these and which may lead to the most terrible crimes. merely the simplicity and directness of his reaction as compared feel himself a member. In other words, he is a delinquent he cannot accept responsibility to a society of which he cannot that these actions, wrong in themselves, are for him fitting, for knows that it is wrong to steal or lie, that sexual misbehaviour in a manner reminiscent of the "short circuit" reactions which mainly in the simple and direct expression of his deeper impulses, with that of the normal child. He differs from the normal child the intellectual, and what his intellectual level determines is because of an anomaly in the emotional sphere rather than in Kretschmer 7 describes as occurring in older subnormal subjects

and of broken homes, and particular y of a poor relationship that, in particular, there is a high incidence of unhappy marriages background and social milieu are both bad. Glueck has shown For this reason, as Glueck 3 and others have shown, the family in another way, for borderline intellect is usually hereditary. illegitimacy, or the introduction of a stepfather seem to be cases the same findings are very common, and in particular, between the child and the father. Amongst my own borderline Indirectly, the low intellect may be related to delinquency

is in verbal-symbolic process, in reading and writing and in the child makes his first contact with normal organised society when important. more explicit and analytical understanding and use of speech he enters school. The principal difficulty with which he meets behaviour problems even amongst normals—the subnormal Coming from such a background-notoriously productive of

of function rather than structural flaws, it is possible to discuss

on the phylogenetically most recent cerebral areas and their with this factor in particular that I wish to deal. all proportion to the expectation for the mental level, and it is functions. Apart from such an obvious fact as this, we have for the handicap of low intelligence is bound to fall most heavily those cases in which the difficulty in learning to read is out of

mentally defective, in which the reading disability is the primary very striking, in the unintelligent it is only too apt to be attriof diagnosis, for whereas in an intelligent child the condition is factor in determining school failure and social inadequacy. buted to the low general intellect. Many cases are adjudged maladjustment, which in its turn increases the original difficulty. believes that the reading disability is frequently the cause of serious consequences. Hegge 5 and his co-workers have shown The problem is complicated in these children by the difficulty the lower levels these will be more frequent and will have more intellectual levels, and it may be reasonable to suppose that at the importance of the condition in borderline cases, and Hegge Difficulties in learning to read exist, it is well known, at all

angular, gyrus while it undoubtedly exists, must be very rare indeed. Orton's 8 more recent theory of strephosymboly is are probably many causes, and more than one of them may operate in any one case. The early concept of word blindness cases. In the present state of our knowledge it seems wisest to of auditory discrimination, a condition very easily overlooked evidence has been produced, while in clinical practice one meets description only, and to await further investigation of its etiology. seems to have had some causal significance in some of my own with every conceivable form of eyedness-handedness combinaand complex mass of tissue, the centres in the non-dominant tions, amongst them the startling one that there exists a large on the physiological side it involves a series of unproven assumpcriticised on the psychological side, notably by Wolf 10, whilst untenable in the face of the evidence. It has been very severely described by Hinshelwood 6, due to a developmental lesion of the accept the term "special reading disability" as a symptomatic tion, no one of which appears to be wholly responsible. Poverty crossed dominance between hand and eye, difficulties at the retinal level, and so on, have been put forward, but no conclusive less. Other theories, such as failure to establish dominance, nemisphere, designed by nature to remain or to become function-For the present, since all the theories postulate disharmony The exact nature of reading disability is not known.

and interest, and therefore upon the affective-instinctive level dent on intelligence. To a large extent, it depends on motivation into the personality as a whole is a function not entirely depenthe condition in general terms from the aspect of neural integraintelligence or because of the difficulty of the problem or of its of reading is too difficult for the child, either because of his low or emotional causes, and if the initial presentation of the problem If the integration of patterns is immature, either from intellectual nervous system exists, and only if such an immaturity or instasetting, then if an inherent immaturity or instability of the which display the various minor disharmonies of handedness comparable to a neurosis. And it is just in those nervous systems bility exists, there will develop an emotional block, a condition symptoms completely overshadows the original cause, whatever Certainly in clinical practice, the neurotic reinforcement of side similar disharmonies predisposing to neurotic reaction. reading disability, that one would expect to find on the emotional commonly associated-whether causally or coincidentally-with and eyedness, of discrimination, or of orientation, which are so of the nervous system are common in those of low intelligence, ties enormously, and secondly, that immaturity and instability factors, first that the child's low intelligence increases his difficulintelligent and borderline cases, we have the two additional that may have been, in practically every case. In the less as Vermeylen 9 has shown at the physiological level. Both of whole attitude to school, to any kind of interlocutory situation, not remain confined specifically to reading, but extends to the tional reaction to the reading disability, a reaction which does these factors combine to increase the tendency to a strong emoand indirectly to authority or organised society of any kind. The rate of integration of the verbal-symbolic patterns

normal. In the true defective, little conflict over school failure differs somewhat both from the true defective and from the desire for success, and tends to find his satisfactions at an infantile occurs; deficient in libido as well as in intellect, he has little called neurotic collapse. The normal child, as has been said, level. He meets his difficulties by regression and what may be has less tendency to direct expression of his difficulties: he of emotional stress, to foresee the consequences of crime, and so character integration and by his ability, even under conditions is deterred moreover from delinquency by his more complete tends to find his compensation in legitimate fields. The subnormal non-defective child, whether his reaction is one of aggression In the mode of his emotional reaction, the borderline child

or retreat, will tend towards direct expression at the behaviour

151 -

social reaction but simply because the child, in his illicit leisure, any, is purely secondary, for it does not arise as a directly antishow marked suggestibility, a greater or lesser degree of emoviolent reactions of hostility or resentment. Instead they crime. is exposed to stimuli which tempt him very strongly towards German writers. In reactions of this type, the delinquency, if nomadism of Healy 4, and the psychopathic vagrants of the instinctive running away shown by certain psychopaths, to the one may suppose at the instinctive level, and is related to the cally they play truant, not adventurously, but simply from fear, tional instability and immaturity, and possibly apathy. from an inability to face difficulty. Such a reaction originates properly so called, react by directly neurotic retreat. Classi-The weakest of the children, together with some defectives Under psychiatric examination, such children show no

crime. Furthermore, their need for expression and for prestige are as great as those of the normal child, differing in that, as conflicts may therefore be the more severe and lead to serious little if at all subnormal in their quantity of libido, and their children may or may not truant from school; if they do so, they serious problem, particularly as, though less common than the his intellectual superiors in gang activities. ticularly into gangs and gang leaderships. It is an important than any single factor attracts these children into crime, parfalse goals and false prestige. The craving for prestige more truant in a spirit of defiance rather than mere fear. They are nearest to normality, and so more worthy of treatment. These retreat type, this reaction occurs in the children inherently fact that the subnormal boy, sufficiently motivated, may lead they are less stable, they are more likely to seek satisfaction in The children who react directly by aggression form a far more

gross defectives. difficulties are greater for these children than for normals or for individually. In general it may be said that the environment and in how far it may be attributed to the tendencies imposed door of their inherent instability and tendency to direct reactions, milien, it may be difficult to say; each case must be assessed by their environment, their family background or their social In how far the delinquency of such children is to be laid at the

with young adult morons, certified as defective, and undergoing upon their nature and points the way to treatment. Working The subsequent history of some of these cases throws light

hostel treatment, one finds a certain number of lads whose history shows gross school failure followed by quite serious delinquency at an early age. Under observation these cases show a more normal amount of libido, and a more normal general orientation, than the true defectives amongst whom they are classed. They show more energy, more determination, and more capacity for persistence of effort. They may be troublesome and difficult for the simple reason that they are normally ambitious and try to stand on their own feet. For this reason, they are often reported as badly behaved or even unstable in mental deficiency institutions, where their independent attitude brings them into conflict with authority and discipline, keeping up a vicious circle of conflict, misbehaviour and punishment. On mental test these boys may show an intelligence quotient

below 70, but on performance test, they are within normal bias against verbal process or an interlocutory situation. They speak with great bitterness of their early school career and of show obvious faults of auditory discrimination. They all tend to have an unduly limited vocabulary, and some of them general distrust and dislike for all authority. The most striking their difficulty in learning to read, and some of them show a teach them, after the age of sixteen or seventeen years. having taught themselves, or persuaded a fellow patient to feature in some of the cases is that they read quite fluently, cases where this has happened, there is a history of strong prevent people from suspecting that he had been in a mental at the age of eighteen, simply because he heard that non-readers motivation. One of my lads learned to read in three months were not accepted for the hostel. Another learned in order to strongly, and which leads them to resent attempts at aftercare institution, a fact about which these lads tend to feel very may be of interest, is that in the very few cases in my series who when on parole or licence in the community. A last fact, which suggestive of depression than of the extra tension which is said have been given the Rorshach test, the psychogram is more Some of them show strong test evidence of emotional

These cases may be regarded as the end results of special reading disability in the more stable types of retarded and reading disability in the more stable presumably remain so borderline subjects. The less stable presumably remain so badly behaved that they cannot be accepted for hostel treatment, while the general spread-over of their neurotic reaction would while the general spread-over of their neurotic reaction would make any diagnosis, even from the history, very difficult or even impossible. The fact that so many of the boys learn to read for

themselves, or can be easily taught, shows that the original with maturation, for once they learn to read at all these cases for assessing the intelligence of these cases, it must be remembered that any verbal difficulty, or any emotional reaction to make these subjects appear of lower grade than they really are subjects are brought for test, straight from school failure and the hands of the police.

abandonment of pedagogic training in general and of reading in is due to the removal of the boy from his environment, and to the direct cause of the delinquency seem to die out in adolescence. who develops a behaviour disorder, that as the school situation particular, is hard to say, but the evidence of my own cases suginstitution and all formal pedagogy completely abandoned, for gests that the latter factor is very important. It would seem there-In how far this is a pure factor of maturation and in how far it the children very bitter unhappiness. other known treatment will avail, but in these milder cases the subject is inherently psychopathic, neither this nor any adolescence. In the more severely unstable borderline cases, in the form of remedial therapy, should not be attempted until maturation takes place, and that instruction in reading, even several years if need be, to allow the neurosis to die out as has produced a neurosis, the child should be removed to an fore that in any child of this type who has a reading disability and treatment on these lines would spare the taxpayer expense and The emotional conflicts and difficulties which are the more

#### References.

- I. EAST N.W. An Introduction to Forensic Psychiatry in the Criminal Courts. London 1927.
- FILDES L. Personal communication.
- 3. GLUECK E. Mental Retardation and Juvenile Delinquency.
  Proc. Amder Assoc. on Ment. Def. 1935.
- HEALY W. The Individual Delinquent. London 1915.
- HEGGE T.G. Special Reading Disability with special reference to the Mentally Defective. Proc. Amer. Assoc. on Ment. Def. 1934.
- 6. HINSHELWOOD J. Congenital W ord Blindness. London 1917.
- 7. KRETSCHEMR E. A Textbook of Medical Psychology. London

largo di minorile.

nel senso di Insufficienza intellettuale pura, senza delimitazione di grado: il termine infantile a sua volta è preso nel senso più

DEFINIZIONI. — Il termine debolezza intellettuale è qui inteso

- 8. ORTON S.T. Word Blindness in School Children. Arch. Neurol. and Psychol. 1925 14 581.
- 9. VERMEYLEN G. Débilité Motrice et Déficience Mentale. L'Encéphale 1923 10. 625.
- WOLF I.J. Strephosymbolia vs. Congenital Word Blindness. Proc. Amer. Assoc. on Ment. Def. 1935.

## DOUZIÈME RAPPORT

### La debolezza intellettuale come causa di criminalità infantile

par le Docteur Giuseppe CORBERI (Italie) libero docente, Milano

și riferisce è l'italiana, che și è instaurata dal 1925 al 1934 di esperimento, i Tribunali per minorenni in Roma ed in Milano inquisiti : nel 1928 una ordinanza governativa istituiva, in via sivo del minore per i provvedimenti adeguati. Nel 1929 una e nei due centri la Magistratura favori l'organizzazione di servizi veniva creata con la legge stessa, di assistere anche i fanciulli 1926) determinò l'obbligo da parte dell'Opera Nazionale, che elevando contemporaneamente il limite di imputabilità penale tendeva obbligatori in ogni circoscrizione di Corte d'Appello, riferentisi al livello intellettuale ed allo stato psichico complesi minori di anni 18 in attesa di provvedimento giudiziario o di della Maternità e dell'infanzia « destinato a raccogliere ed espitare (art. 1) organizzato a cura dell'Opera naz. per la piotezione Ogni sede di Tribunale minorile di un CENTRO DI OSSERVAZIONE condizioni psichiche del ragazzo, è la seguente : creazione presso cui clausola fondamentale, nei riguardi dell'accertamento delle la legge attuale sul funzionamento dei Tribunali per minori, la dal 14º al 18º anno. Infine il 20 luglio 1934 veniva promulgata al 14º anno, e stabilendo alcune speciali disposizioni per i minori legge sanzionava l'istituzione dei Tribunali per minorenni e li psichiatrici e psicologici che fornissero su ciascun caso i dati La legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia (1925-LEGISLAZIONE. — La legislazione a cui la presente relazione

internamento in un riformatorio per corrigendi. Il Centro (art. 8) « ha lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minore, stabilirne la vera personalità e segnalare i mezzi idonei per assicurarne il ricupero alla vita sociale ».

I Centri d'Oss. sono sotto la direzione di un medico competente assistito da un aiuto, pure medico specializzato, e da un servizio sociale che fornisce al medico ed al magistrato le indispensabili informazioni personali, famigliari, ambientali.

IDEE E STUDI ITALIANI. — Le idee degli A.A. italiani sull'importanza della debolezza intellettuale nella criminalità minorile sono divise.

Prima della introduzione del metodo Binet-Simon, il d'Abundo Prima della introduzione del metodo Binet-Simon, il d'Abundo trovava tra i fanciulli di un Istituto per Corrigendi il 52 % di insufficienti, ed il De Sarlo il 34 % (1892) : dopo la introduzione del Binet-Simon e con la sua applicazione, Giuseppe Vidoni, autore di una monografia sull'argomento, dava il 75 % di ritardati di due o più anni sulla corrispondente età cronologica (1921) : e Romanese e Gozzano il 60 % (1922).

Per contro G.C. Ferrari dalle sue prime pubblicazioni (1907) alle ultime (1929-1932) ha sempre sostenuto che la vera e propria insufficienza intellettuale nei minori che delinquono, è del tutto eccezionale : egli, per di più, negava recisamente che fosse lecito parlare di criminalità dei minori, volendo con ciò intendere che parlare di criminalità dei minori, volendo con ciò intendere che non è ammissibile una imputabilità prima della età maggiore. Sante De Sanctis, che si è, come il Ferrari, occupato a lungo della questione, ha finito per fare una distinzione netta fra lo della questione, ha finito per fare una distinzione netta fra lo stato mentale dei fanciulli (inferiori a 12 anni) e quello degli stato mentale dei fanciulli che delinquono trova un numero adolescenti : nei fanciulli che delinquono trova un numero assai più elevato di insufficienti, negli adolescenti un numero assai più elevato di insufficienti, negli adolescenti un numero assai più elevato di insufficienti precisato. D'opinione non dissimile è basso, ma da lui non precisato. D'opinione non dissimile è

L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200 L'O. in collaborazione con Giuseppe Antonini, (senior) su 200

compiuto con metodo clinico e non con i reattivi.

RICERCHE ATTUALI. — L'O. ha sottoposto ad esame 100 soggetti in grande maggioranza fra i 13 e i 17 anni, (quattro di 12 getti in grande maggioranza fra i 13 e i 17 anni, (quattro di 12 getti in grande maggioranza fra i 13 e i 17 anni, (quattro di 12 getti in grande maggioranza fra i 13 e i 17 anni, (quattro di 12 getti in grande maggioranza fra i 17 anni, (quattro di 12 getti in grande i 18), in collaborazione col dottor Ottavio Vergani: a ragazzi erano inquisiti presso il Tribunale minorile di 12 di 1

pato che l'età dei soggetti non consentiva un'applicazione integrale del Binet-Simon, le valutazioni singole sono state modificate nel senso di un aggravamento del giudizio sono state gredire dell'età cronologica. C'è, quindi, il pericolo di averemesso soltanto dopo aver preso in considerazione il risultato I risultati furono i seguenti: soggetti risultati

I risultati furono i seguenti : soggetti ritardati per insufficienza intellettuale vera, generalmente non elevata, 35 %; casi di confine 10 %, e casi in cui l'elemento instabilità è fattore accertabile o non può essere escluso 12 %.

Attenendoci al Binet-Simon puro e semplice si avrebbe soltanto il 21 % di non ritardati, e con criterio più largo il 43 %.

Significato Dell'insufficienza. — L'importanza del difetto di intelligenza come fattore di criminalità è riconosciuta quasi senza discussione, in quanto che l'insufficienza determina una previsione manchevole delle conseguenza delle proprie azioni. Ma il fattore intellettuale può acquistare anche un altro significato, se la previsione è messa in rapporto ad avvenimenti psichici di natura affettiva; senza che tuttavia, l'elemento intellettuale cessi per questo, di agire come tale. Si può verificare come risulta dall'analisi psicologica di atti criminosi, la condizione seguente: il difetto intellettuale può difficoltare una chiara rappresentazione di quanto accadrà dopo l'azione, in modo che la risonanza affettiva che accompagna la previsione non possa nascere con sufficiente intensità. E cioè:

- a) il soggetto non riesce a rendersi conto in precedenza degli stati d'animo che proverà (angoscia, paura, rimorso, disagio) nelle situazioni in cui sta per mettersi, per cui il complesso ideoaffettivo che determina l'azione criminosa non ne viene influenzata.
- b) il soggetto non riesce a rendersi conto preventivamente delle ripercussioni che il suo atto determinerà sullo stato d'animo delle persone del suo ambiente, specialmente dei prossimi, e su quello degli offesi.
- Il complesso ideo-affettivo in rapporto all'agire viene così a mancare di un elemento importante alla sua normale formazione. Ma bisogna tener conto anche di un altro fatto psichico che emerge dall'esame di reati infantili : ed è il fatto definibile come emerge dall'esame di reati infantili : ed è il fatto definibile come personalizzazione e rispettivamente depersonalizzazione delle personalizzazione e rispettivamente depersonalizzazione otto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali. E' noto che nell'infanzia le regole di condotta norme sociali.

tare e precisamente con quelle determinate persone che nel spesso le proibizioni sociali con le persone che le fanno rispetecc.) Ora per l'acquisizione di concetti generali è indispensabile tano i pubblici poteri (podestà, curato, maresciallo dei RR.CC piccolo centro dove egli vive (villaggio o quartiere) rappresen-Il deficit intellettuale determina un ritardo sensibile in tale la depersonalizzazione dei complessi relativi alla condotta sociale. processo evolutivo.

gine personale dei rappresentanti del potere è sufficientemente interviene con l'azione punitiva ; e mentre al villaggio la immariescono a riconoscere i segni dell'autorità, altro che quando essa grandi città : tra di essi i meno dotati intellettualmente non attiva, quando i minori vengo no sradicati dal loro luogo d'origine ideo-affettivi che la sostituiscano e fin che questi non sono essa resta del tutto vuota ed inutile. Occorrono nuovi complessi formati e saldi la condotta è priva di un freno efficace. Il fatto è evidentissimo nei giovani di recente inurbati nelle

Simon nelle scuole elementari da una percentuale di insufficienti del 35 % è così superiore che non può essere sostanzialmente intellettuali che non sorpassa il 3 % : è evidente che, per quante esperienza diretta della vita, e perciò in grado di superare age trovava presumibilmente in possesso di cognizioni assunte dalla esaminati aveva un'età cronologica da 15 a 18 anni : cioè si inferiore alla realtà : perchè la maggioranza (82) dei soggetti svalutata. E' al contrario, probabile che il 35 % sia piuttosto riserve si possano fare sui risultati qui riferiti, la percentuale considerato una percentuale troppo bassa, si potrebbe trovare volmente le prove. Un altro indizio che il 35 % potrebbe essere completamente normale al Binet-Simon. nel fatto che soltanto il 21 % dei casi esaminati è risultato CONCLUSIONE. — La selezione fatta con metodi tipo Binet-

restare sub-iudice, perchè è da mettere in rapporto al valore nei minorenni delinquenti decisamente più frequente che ne dei metodi, ed al modo di applicazione di essi secondo i singoli tione del numero percentuale degli insufficienti può tuttavia minorenni non delinquenti, dovrebbe ritenersi risolta : la ques-La questione di massima, essere la insufficienza intellettuale

cifre più basse trovate dopo l'introduzione delle scale per la Per quanto riguarda l'Italia il 35 % rappresenta una delle

misura della età mentale. variare da paese a naese e in ciascun paese secondo epoche E' da prospettare la possibilità che la percentuale possa

> diverse. Si può presumere infatti che là dove le condizioni di assistenza famigliare e pubblica sono sviluppate al massimo, la massimo del pregiudizio dei problemi che riguardano il dijetto venza attettiva (instabilità, anormalità del caratte del psichico di complesso debba sensibilmente diminuire. Tutto questo senza tare ; pure ammettendo che la criminalità dei minori nel suo al municipal deba proporzionalmente insufficienti debba proporzionalmente aumenal minimo, e per contro che la percentuale dei minori inquisiti che delinquono, problemi che qui sono stati lasciati completaassistermentuale dei soggetti normali che delinquono debba ridursi natura affettiva (instabilità, anormalità, del carattere) dei minori

## TABLE DES MATIÈRES

| XII. — La debolezza intellettuale come causa di criminalita mauritile, par le Docteur Giuseppe Corbert (Italie) · · · · · | XL Intellectual Deficiency as a Factor in Juvenile Delinquency.  par le Docteur C. J. C. EARL (Angleterre) | X. — Vues psychologiques sur le développement des états oligo-<br>phrènes, par le Docteur Alexander R. LURIA (U. R. S. S.). | IX. — La débilité mentale comme cause de la délinquance infantile et juvénile, par le Professeur Stefanesco Goanga (Roumanie). | VIII. — Les délits infantiles en Turquie, par le Docteur Fabreddin<br>Kerim Gokay | VII. — Étude sur la délinquance infantile, par le Docteur C. I. URECHIA (Roumanie) | VI. — La débilité mentale comme cause de délinquance infantile et juvénile, par le Docteur Paul Vervarce (Belgique). | <ul> <li>V. — La débilité mentale comme cause de délinquance infantile<br/>et juvénile, par le Docteur Victor Fontes (Portugal)</li> </ul> | IV. — La débilité mentale comme cause de la délinquance infantile<br>et juvénile, par le Docteur H. Postma (Hollande) | 111. — La débilité mentale comme cause de la délinquance infantile, par le Docteur G. Vermeylen | II. — The Relationship of Mental Deficiency to Delinquency. par le Docteur Healy (U. S. A.). | I. — La débilité mentale comme cause de la délinquance infantile, par le Docteur A. Macé de Lépinay |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 155                                                                                                                       | 147                                                                                                        | 35                                                                                                                          | 15                                                                                                                             | 117                                                                               | 103                                                                                | 29                                                                                                                   | 21                                                                                                                                         | 51                                                                                                                    | ಜ                                                                                               | 19                                                                                           | O1                                                                                                  |